PÈRE DU «MIRACLE ALLEMAND»

L'ancien chancelier Erhard est mort

LIRE PAGE 6



Directeur: Jacques Fauvet

1,50 F Algáric, 1,20 O.L. Harce, 1,60 dir.; Tunisie, 120 m.; Allemagne, 1 DM; Antriche, 11 sch.; Solgique, 13 fr.; Canada, \$ 0,55; Bantuari, 3,50 dr.; Equagne, 30 pez.; Grande-Brutagne, 28 p.; Grèce, 10 dr.; Iras, 45 fr.; Italia, 350 L.; Libar, 175 p.; Locenburg, 13 fr.; Norvège, 2,73 dr.; Pava-Bas-

> 5, RUE DES FRALIENS CET PARIS - CEDEX 19 C.C.P. 4207-23 Paris Tél. : 246-72-23

### L'avenir de la « corne de l'Afrique »

### Les massacres d'Addis - Abeba

L'espoir que le renversement de l'empereur Hailé Sclassie avait fait naître en Ethiopie, en sep-tembre 1974, s'évanouit dans le sang. Les massacres d'étudiants dont Addis-Abeba vient d'être le theatre témoignent de la haine aveugle de la junte éthiopienne à l'égard de ceux qui contestent son entorité.

En procédant à nue répress d'une telle ampleur et d'une telle brutalité, les dirigeants militaires ont essentiellement obél à un réflexe de peur. L'ancien empire se trouve dans un état de désagrégatien à peu près totale. Au sein de la jante elle-même se développent de violentes luttes de clans qui entraînent périodiquement des reglements de comptes sanglants.

Les chrétiens coptes des hauts plateaux . mharas ne parviennent pas à trouver un terrain d'entente avec leurs compatriotes musul-mans. Le pouvoir central est à pen près partout battu en brèche dans les provinces, on sévissent ents de dissidence. Le pays afar, frontaller de la foture Republique de Djibonti; le Begemder, nu les forces reproupées autour de l'Unica démocratique éthiopienne (E.D.U.) tiennent le maquis ; l'Ogaden et ses penplades somalies ; le Harrar et le Tigré, constituent autant de foyers insurrectionnels que l'armee éthiopienne ne parvient pas a etouffer.

L'enlisement des divisions d'élite engagées en territoire éry-thréen exaspère les détenteurs du ponvoir. En dépit de l'acuité des querelles intestines, qui dimi-nuent considérablement l'efficacité de leur mouvement, tonjours divisé en trois factions rivales. les nationalistes érythrèens ne cessent de progresser. Ravitail en armes et finances par certains Etats arabes, opérant désormais en tonte liberté è partir du ter-ritoire soudanais. Ils ent récemment chassé les troupes d'Addis-Abeba de plusieurs villes importantes et font peser une menace lirecte sur Asmara.

Dans la capitale même, nu les difficultés de ravitaillement sont considérables et où l'insécurité se traduit par des vagues successsinats en pleme rue la junte doit affronter un mecontentement out Va conduite at

Wals le lientenant-colonel Mengistu Hallė Mariam, qui, depuis les dernières épurations au sein de l'armée, apparait comme l'« homme fort » du régime. n'est pas isole sur le plan internal. Mettant à profit la décision prise, en mars dernier, par le président Carter, de cesser toute aide militaire aux dirigeants d'Addis-Abeba, les Sovié-tiques semblent décidés à combler le vide laisse par les Etats-Unis

Le chef de la junte a été soviétique, où la « Pravda » salué les efforts déployés par la junte pour « défendre l'Ethiopie centre l'imperialisme ». L'alliance vielle d'un quart de siècle, qui unissait l'ancien empire aux Etats-Unis, a été rompue et remplacee par une entente étroite entre les dirigeants éthiopieus et les Soviétiques, qui s'apprêtent

mes à Addis-Abeba. Accusant les puissances occidentales d'ingérence dans les affaires intérieures éthiopiennes PUnion sovietique vole au secour Si elle s'est résolue à un tel renversement des alliances, après avoir sontenn pendant plus années la Somalie, adversaire traditionnel de l'Ethiopie, ce n'est pas exclusivement par a m i t l é pour les dirigeants d'Addis-Abeba. Inquiets de l'évointion en cours sous l'influence des alliés arabes des Etats-Unis dans tout le Proche-Orient, les Soviétiques s'empressent de soutenir ceux qui s'opposent à la creation d'un « lac arabe » dans cette partie du monde. Mais ils prennent un pari singulièrement aventureux sur la solidité régime d'Addis-Abeba.

### • Djibouti se prépare dans le calme à accéder à l'indépendance

Fondateur : Hubert Beuve-Méry

### • A Moscou, le président éthiopien promet de soutenir le nouvel État

A trole jours du rétérendum qui, le dimanche 8 mei, va faire ecceder à l'indépendance le Territoire françaie des Afars et des leees

le calme regne, ce jeudi. à Djibouti. Le chef de l'Etat éthiopien. le lieutenant-colonal Mengistu Helié Mariam, actuellement en visite officiells à Moscou, e exprimé mercred l'espoir que le Territoire « apportera sa contribution indispensable à le ceuse de le paix et de le sécurité dans la région ». Il s'est dit dieposé à œuvrer pour que le nouvel Etat « bénéficie de son Indépendance et occupe le plece qui lui revient dans le communauté des nations «. (Ure en page 2 l'article de notre correspondant.)
En Ethiopie, plusieurs sources confirment les informations selon

es un massacre d'étudiants e'est déroulé du 29 avril eu 2 mei à Addis-Abebe, et e fait plusieurs centaines de victime

De notre envoyé spècial

roles, pas de tumulte ni de graf-fiti : qui devinerait eujourd'bui que Dilbouti s'appréte à tourner la première page d'une nouvelle histoire ? Le calme bizarre qui règne depuis une semaine sur le TFAI contraste evec les orages accumulés sur la corne de l'Afri-que. Djibonti, ceil du cyclone, e manifestement remis à plus tard les accès de fièvre. « Vous n'allez tout de même pas regretter qu'il ne se passe rien », lance volon-tiers M. Hassan Gouled Aptidon, président de la Ligue populaire, qui, chaque jour, dans les cer-cles de l'intérieur, préside des meetings colorés màis bon

Au haut commissariat, où l'on fait état d'un « optimisme prudent », cette suspension inatten-due de le vie politique, à queques jours du double scrutin de diman-che, a surpris. Djibonti, il est vrai, peut toujours s'enflammer en quelques minutes, et l'expérience du passé invite-à la cir-conspection. Il n'empéche, c'est blen la première fois que le ter-ritoire et les cent trois mile électeurs qu'il compte désormais s'acheminent avec une telle placidité epparente vers un vote historique M. Ahmed Dini, autre justifie ce calme par l'ebsence de contradictions entre les partis « Il π'y a pas d'affrontement comme autrefois. Tout le monde est d'accord sur le fond. Pourquo voudriez-vous que nous salission la ville en la convrant d'affiches ou d'inscriptions ? »

### Le poids des abstentionnistes

L'emprise de la Ligue populaire africaine pour l'indépendance (LPAL) et de sa milice sur les quartiers issas de Djibouti, le voquartiers issas de Dibouti. le vo-lonté de modération affichée par Mogadiscio, qui tient en main les éléments les plus extrémistes du Front de libération de la Côte des Somalis (F. L. C. S.), contribuent également à ce calme inhabituel. Les files d'ettente qui se for-ment chaque matin boulevard de le République, où les derniers bénéficiaires des queique soixante mille cartes d'identité distribuées en an viennent se faire ins-crire sur les registres électoraux, sont pour l'instant le seul temoignage visible de l'événement. En fait cette absence de passion e'explique. Du côté de l'admi-nistration française, rompant en cela avec le passé, on parait ettacher une grande importance

Djibouti. — Ni fièvre ni banderoles, pas de tumulte ni de graftiti : qui devinerait eujourd'ui que Djibouti s'apprète à tourner la première page d'une nouvelle histoire ? Le calme blazarre qui règne depuis une semaine sur le TFAI contraste evec les orages accumulés sur la corne de l'Afrique. Djibouti, ceil du cyclone, e manifestement remis à plus tard les accès de flèvre, « Vous n'allez tout de même pas regretter qu'il cas autrolise, comme c'était le cas autrolise, comme c'était le cas autrolise, nomme c'était le cas autrolise, comme c'était le cas autrolise, nomme c'était le cas autrolise, comme c'était le cas autrolise, comme c'était le cas autrolise, comme c'était le cas autrolise, nomme c'était le cas autrolise, comme c'était le comme par le comme de l'Afrique de l'Afri de vote. On n'ira pas systèmeti-quement chercher dans la brousse les nomades pour les amener de-vant les urnes. Enfin, les notables et chefs de tribu ne recevront pas les menus cadeaux qui les encourageaient hier à choisir les « bons » bulletins au nom de leur

Cette volonté proclamée de ne pas peser sur les votes est si nouvelle dans le territoire, elle contrevient à de si vieilles habitudes que l'on s'interroge déjà, et paradoxalement, sur les consequences de cette democratic scrupuleusement properties.

JEAN-CLAUDE GUILLEBAUD. (Lire la suite page 2.)

a La République mande et

sonnes publiques ne sont pas jus-ticiebles des « voies d'exécution ».

Ce principe doit être compris dans

sa plus grande extension : 11

s'emplique à toutes les personnes

publiques, même à celles qui

gerent un service public industriel

et commercial même aux entre-

prises publiques en forme d'éta-

La République mande et ordonne par GEORGES VEDEL

ordonne... » Ainsi débute la « formule exécutotre a dont est revêtue blissements publics; il veut, toute décision du Conseil d'Etat quelle que soit le nature de la statuant au contentieux. Qu'est-il décision juridictionnelle à execu-ter (administrative ou judiciatre); ordonné? : « De pourvoir à l'exécutton de la présente décision. il n'interdit pas seulement la sai-A qui s'adresse le mandement? sie des blens ou des deniers affec-Au ministre concerné et aux tés an service public, mais égalehuissiers e à ce requis », mais, ment celle des blens à utilisation pour ce qui est de ceux-cl. uniquepurement lucrative. Il interdit ment « en ce qui concerne les meme cette voie d'exécution larvoies de droit commun contre les vée un'est la compensation : le parties privées ». C'est dire qu'on percepteur poursuit inexorablene pent envoyer d'huissier à ment et à bon droit un contril'administration, du moins pour le buable, même si celul-ci produit saisir ou l'expulser. La formule exécutoire traduit un jugement définitif lui reconnaissant une creance cent fois bien l'état de notre droit. Les per-

supérieure sur l'Etat. Bien plus, le juge administra-tif s'interdit d'adresser des injonctions aux personnes publiques L'arrêt qui annule comme totalement injustifiée la révocation d'un fonctionnaire implique néirement sa réintégration mais ne peut pas l'ordonner. Cette position privilégiée reçoit

one etténuation quand il e'agit des collectivités locales (communes, départements) ou

AU JOUR LE JOUR

Clauses abusives

Protèger le consommateur

c'est bien. Protéger le citoyen

seratt mieux encore. Dans la

fameuse prosopopée des lois de Platon, on voit Socrate

s'incliner devant les engage-

### Un entretien avec M. Callaghan à la veille du «sommet» de Londres

Il nous faut remédier d'urgence au déséquilibre entre les surplus de certains pays et les déficits des autres

M. James Callaghan accueillera, samedi matin, au 10 Downing Street, à Londres, MM. Carter, Giscard d'Estaing, Schmidt, Tru-deau, Andreotti et Fukuda, qui participeront avec lui, en compagnie de leurs ministres des avec ini, en compagnie de leurs ministres des affaires étrangères et des finances — M. Bay-mond barre sera présent en tant que ministre des finances — au • sommet • du monde industrialisé, dont le président de la République avait lancé l'idée. M. Roy Jenkins, président de la commission de la C.E.E., se joindra à eux le dimanche matin.

Londres. — Le même vent frais et humide souffle sur Whitehall que sur Paris, démentant l'air de fête que la Grande-Bretagne a voulu se donner pour le jubilé de la reine. Les nouvelles sont à l'unisson, qu'il s'agisse de la grève déclenchée en Ulster par le révèrend Paisley, des résultats des élections locales d'Écosse ou de la situation économique. Mais il en faudrait davantage pour venir à bout de l'optimisme congénital de M. Callaghan, sans doute basé sur la solide santé qu'attestent son teint rose et ses larges épaules, Le « premier » nous reçoit son teint rose et ses targes epau-les. Le « premier » nous reçoit avec autant de simplicité que de décontraction, dans la modeste salle où siège le cabinet, autour d'une grande table ovale, sans autre ornement que des télé-phones et une sonneite. Ce n'est pas un dogmatique, et son Eu-rope, comme on s'en rendra compte en lisant ses déclarations, n'est pas tout à fait celle dont certains rêvent encore sur le

Monsieur le premier mi nistre, le « sommet » occi-dental se réunit ce samedi à Londres. Quels résultats en uttender-rous ?

 J'en attends que nous réaf firmions notre conviction que les nations de ce monde sont interdépendantes et que la prospérité de chacune est liée à celle de ses

A la veille de cette rencontre, le chef du gouvernement britannique a bien voulu rece-voir l'envoyé du « Monde » pour faire le point tant des perspectives du « sommet » que de celles qui s'onvrent à son pays. Cet entretien continue la série de ceux qu'ont accordés au • Monde •, depuis le début de l'année, les premiers ministres belge, italien, français et luxembourgeois, et les interviews données aux journanz du groupe . Europa » dont «le Monde - par le président Carter et par M. Jenkins.

De notre envoyé special

voisins. Et f'ai confiance que nous trouverons les moyens de aurmonter les grands déséquilibres existant tant entre les nations développées qu'entre celles-ci et les pays en voie de développement. S'il n'était pas remédié à ce déséquilibre, il pourrait conduire à un déclin (turnover) dans nos économies en 1973 et à un taux de chômage très éleve dans plusieurs de nos pays. voisins. Et f'al confiance que nous

Je cherche tout particulierement à savoir comment nous pouvons mettre en œuvre les plans importants dont les gouvernements français et britannique ont pris l'initiative en matière de chômage des jeunes Enfin, je voudrais voir l'expansion économique interne des pays qui en ont les moyens ne pas les exposer à l'inflation. Tels sont res objectifs:

ANDRE FONTAINE (Lire la suite page 4.)

### Le succès des consultations dépendra en grande partie de M. Carter

5 ma' pour Londres, où, après uno ournée touristique dans le nord de l'Angleterre, il sera la vedette d'une série de rencontres « au sommet ». 1) UN . SOMMET . DES PLUS GRANDS PAYS INDUSTRIALISES réunira samedi et dimanche les chers : la compétence communautaire : comd'Etat ou de gouvernement (MML Car- merce International, comércice Nordter, Calleghan, Trudeau, Giscard Sie et tauger Vendreil son M. Calleghan, Andreotti, Fukuda et legisch recevra ceux des participants Schmidti, accompagnés de leurs mi- qui ee trouveront déjà à Londres, nistres des affaires etrangères et lous probablement, à l'exception de

établissements publics (universités

il existe une autorité de tutelle

(préfet, ministre, recteur, etc.)

qui détient le « pouvoir de substi-

tution » lui permettant de faire

à la place des entorités défail-

lantes, les actes nécessaires à

l'exécution des obligations légales

de la personne publique sous

tutelle. L'autorité de tatelle pen

done, en besoin, inscrire d'office

et même « mandater d'office » er

(Lire la suite page 17.)

en budget les crédits néce

vue du paiement.

par exemple). Dans les deux cas

Le président Carter part ce jeudi mier ministre, qui est ministre des finances). Ce - sommet sera, en principe, consacré aux problèmes économiques et monétaires M. Jenkins, président de la Commismanche aux discussions relevant de

2) UN « SOMMET » à quatre réunira lundi matin les seuls chets responsabilités ou des Intérêts spé-ciaux en Allemagne : MM. Carter, Callaghan, Giscard d'Estaing et Schmidt. De telles rencontres sont traditionnellement en marge des conferences occidentales, mais les participants en profileront pour étendre la discussion aux grande problèmes politiques mondiaux : détente, sécurité, Afrique et droits de l'homme.

5) LE CONSEIL ATLANTIQUE met . partiel. M. Giscard d'Estaing, qui évite dans les effaires atlantiques de s'écarter de la ligne de ses pré-

> MAURICE DELARUE. .(Live la suite page 3.)

### ENCYCLOPÉDIES DE NOTRE TEMPS

### Ouvrir des portes à la pensée

Le goût du public français pour ' les encyclopédies est un des faits de culture les plus oignificatifs du dernier quart de elècie.

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, après des années d'enfer-mement intellectuel, le basoin, longtemps réprimé, d'échanges de pays à pays a'est fait vivement sentir, avec une nouvelle conscience planétaire. Le malheur massif qui evait frappé notre civilisation, et qui peut-être en était le fruit, encourageait pour la première fois le nouvel honnête homme à interroger l'expérience d'autres sociétés, d'autres cultures, sans ce complexe de supériorité, sans catte condescendance dont l'Occident ne s'était guère départi jusque-là à l'égard de toutes les traditions qui n'étalent pas les siennes propres. Cependant, les programmes aco-laires ne s'adaptalent pas à ces besoins nouveaux. Quiconque sepirait à cette participation n'avait d'autre ressource que de se faire, dans une large mesure, autodidacte. Il fallett des Instruments à cette recherche personnelle, c'est à dire des ouvrages d'introduction capables d'offrir au lecteur des champs de connaissance dont nos traditions le tenaient éloigné. Ouvrir le plus de portes possible à la pensée, telle est peut-être la pre-

A ce besoin epecifique, les ouvrages nt en vigueur een répondre de deux façons différentes, Les uns, comme Larrousse ou Bordas, thématiques co aiphabé proposent une collection d'informa tions qui, à des nives tendent à ressembler une imagé plus co moins riche d'un hypothétique esvoir universet. On peut y trouver

A l'inverse, d'autres entreprises pregnent pour objet l'aventure de · la chasse vaut mieux que la prise · et - savoir - est un kufinitti actit ne s'agit plus d'apprendre, mals de comprendre. Seules, l'encyclope de la Pléisde et, plus délibéren encore, l'Encyclopedia Univers

Qui a collaboré et pourquoi? Des milieux de la presse, de l'édition. du cinéma et de la politique... aux soldats perdus de la LVF et aux miliciens. Un vol. 320 pages 55 F **SEUII** 

ments qu'il a pris en naissant citoyen d'Athènes. Mais n'y a-t-il pas là quelque abus? Quel est celui de nous, fit-il le plus savant furiste, qui a lu en détail toutes les petites lignes illisibles du code? Encore les lois sont-elles écrites. Mais il y a tous les enoagements upilatéraux qui découlent de situations de fait nées de la jorce et non du Mais l'actuel gouvernement a-1-1 le désir de mettre en cause les clauses abusives da mythique contrat social? ROBERT ESCARPIT.

des réponses à beaucoup de ques-tions, et se sentir rassuré par l'accuqui les a rendus possibles est comme mise entre parentièses : l'important semble blen être finalement de répertorier ce qu'on sait aujourd'hui avec

ont pris ce dereier parti. JOSANE DURANTEAU (Lire page 26.)

nicht Fangelie Manager

In delegation afficielle de l'O.L.

des representants du parti co

And the State of

The Room State

المهادد ويله و بي

a Anne was

April 1984 April 1

Un communiqué du ministère français des affaires étrangères a indiqué, mer-credi 4 mai, que M. Louis de Guiringaud avait convoque l'ambassadeur d'Algérie en France, M. Mobamed Bedjaoui, pour demander que le gouvernement algè-rien use de son influence auprès du Po-lisario, afin que les six Français enlevés par la colonne qui a opèré à Zonérate soient maintenus sains et saufs et liberés le plus tôt possible ». L'entretien a duré trois quarts d'heure.

Quelques heures plus tôt, le ministre

Alger. — Le Front Polisario a confirmé une nouvelle fois, mercredi 4 mai, que les forces qui evaient ettaqué Zouérate avait regagné jeurs bases. Cette déclaration dément les informations en provenance de Rabat selon lesquelles les guérilleros sahraouis ont êté encerclés par les forces mauritaniennes. Une dépêche de Nouakchott précisant qu'il e n'y avait plus de combats au soi depuis mercredi après-midi entre Sahraouis et Mauritaniens » don-

des affaires étrangères avait mis l'accent, devant le conseil des ministres, sur · la volonté du gouvernement de tout mettre en œuvre pour que les six Français enleves à Zouerate soient rendus sans délai à leur famille -.

● A ALGER, l'Algerie et la Libye out réalfirmé, à l'issue d'une visite de M. Abdesselam Jalloud, premier ministre Ubyen, • leur soutien au penple du Sahara occidental dans sa juste lutte pour la libération de sa terre •.

A RABAT, les autorités ont reçu un

De natre correspondant

Front Polisario e a des bases par-tout sur le territoire libéré de la République arabe sahourie démo-

cratique, le long du Sahara, et même en Mauritanie et dans le

tanie sont des zones de guerre.»

après l'attaque de Zouérate: Le

Sud marocain.

occidental ne pouvait se réunir actuellement. Des messages identiques ont été adressés à tous les chefs d'Etat et de gou-vernement de l'O.U.A. Le document pré-cise que « la dernière date suggérée (le 16 mai) ne convient pas -, que - le seul cadre disponible (Addis-Abebal n'est pas propice -, et enfin que ni le président ni le secrétaire général de l'O.U.A. ne seront disponibles à cette date.

message du président de l'O.U.A., Sir Seewoosegur Hamgoola, indiquant que la conférence « au sommet » sur le Sahara

texte précise que a douze véhi-cules et engins blindés, dont deux AML 90, llorés dernièrement par la France, ont été détruits ».

la France, ont été détruits ».

Faisant allusion aux déclarations du président Ould Daddah (le Monde du 4 mal), le communiqué écrit : « Quelques hommes politiques, qui ne véulent pas voir la réalité en face, parient d'agression sahraouie et offublent nos combattants du terme de mercenaires, » Le communiqué souligne que ce sont des Sahraouis qui se hattent, qu'ils sont présents « partout en R.A.D. et en zones de guerre » et que « cette présence o toujours été réelle et efficace comme en témoignent nos bilans, nos centaines de prisonniers et les nos centaines de prisonniers et les centoines de journalistes out ont vécu avec notre ormée populaire

Sud marocain.

Le gouvernement français ayant estimé que le Front Polisario, en attaquant Zouérate et en y enlevant des Français, evait violé les frontières de la Mauritanie, Etat sonverain, les dirigeants sahraouis rétorquent : « Nous sommes en état de légitime défense. Ce sont le Mauritanie qui les premiers ont violé les frontières du Sahara occidental. Leurs troupes ont ottaqué notre peuple sur son territoire et n'ont pas respecté son droit à l'autodétermination. Nous avons le droit de riposter pour nous défendre. C'est pourquoi nous disons que le Sud Du côté algérien, le journal de langue arabs El Chaab s'élève, langue arabe El Chaab s'élève, mercredi, contre la mise en cause de l'Algèrie par M. de Gulringaud. Le quotidien gouvernementai met en garde la France contre toute « oventure » après l'affaire de Zouèrate On note que l'accusation du ministre français des affaires étrangères est suvenue « après l'engagement français ou Zaire, la conférence de Dakar et la déclaration sénégalaise sur le soutien de Dakar aux forces manifianiennes pour conjurer le danpourquoi nous disons que le Sud marocain et le Nord de la Mauri-Soulignant que le gouvernement français devra bien admettre que le peuple sabraoul se bat pour récupérer son territoire et affirmer son indépendance, les responsables du Front à Alger déclarent que le sort des éventuels prisonniers français dépendra de la décision du gouvernement de la R.A.S.D., qui sera elle-même fonction de la position qu'adaptera Paris. ritaniennes pour conjurer le dan-ger venu du nord ». El Chaab se demande s'il faut vair là a l'amorce d'une nouvelle aventure pour achever l'exécution du plan imperialiste et réactionnaire D'sutre part, un communiqué du ministère de la défense de la RASD. déclarait mercredi que de lourdes pertes ont été inflisées aux farces armées royales dans la région de Bir-Moghrein, juste-part de Zouferste Le dans celle partie de l'Afrique du Nord où l'Algèrie constitue une citadelle du militantisme et de la

PAUL BALTA

Les témoignages des Français rapatriés

(Société nationale industrielle et minière) détruits les im-pacts des balles sur leurs fo-çades, les portes défoncées par les granades... Pour aux, la

les grenades... Pour sux. la guerre était tinie. La « belle vie » aussi.
Car cette guerre pour un désert, ils la croyatent lointaine, ils ne la « seniaient » pas. On en parlait certes quelquefois, dans la cité ou au travail : on savait bien qu'une centaine d'ouvriers de la mine. Sohruonis, étaient partis un baeu matin pour refoindre les bases du Polisario; on chuchotait même que

omare les occión même que con chuchotait même que

### «La guerre, c'était loin»

Où sont-üs, ces visages las de réfuglès apeurés? Ces re-gards anxieux qui ne peuvent oublier? Ce silence accablé de ceux qui ont tout perdu? Où donc l'image familière, le triste cliché des cohortes d'extriste cliché des cohortes d'expatriés fuyant la guerre? A la porte 22 de l'aéroport de Roissy, ce mercredi 4 mai, il n'y avait qu'embrassades rossurantes et retrouvailles de familles, S'approche-t-on, hésitant et géné, de ce monsieur aux yeux embués de larmes qu'il vous répond, surpris et presque désolé... qu'il a seulement la grippe et revieni lui, de Dakar l'Ceux de Zouérate étaient un peu plus loin, soulagés, souriants et diserts.

La guerre? Ils ne l'ont pus La guerre? Ils me l'ont pus vue seulement entendue, tout près d'eux dans leur rue, chez le voisin, l'espace de trois heures. Claquemurés dans leurs villas, matelas aux jenètres et portes renforcées, ils ont attendu. Et quand les armes se sont tues, ils sont sortis et ils ont ou. Vu le dépôt de la B.P. en flammes, les bureaux de la S.N.I.M.

de balles et carbonisée, mé-connaissable » (1)

#### On ne pensait pas que c'était pessible .

e Non, vraiment on ne pen-sait pas que e était possible, assure eette dame, une on-cienne de Zouerate, où son mari l'o menée vollà quinze Retourner à Zouérate? « Un Retourner à Zouérate? « Un jour peut-être...» Pour l'instant, on ne songe qu'à rentrer. La SNIM o avancé les congés pour tout le monde, « on a deux mois pour réfléenir ». Deux mois pour penser à la « belle vie » d'hier, à la piscine, au tennis, aux « magnifiques solrées du Ranch ». Cette boîte de nuit que les jeunes de la cité avaient aménagée en siyle western, où les derniers « fétards » dansalent encore, « et dimanche man l'o menee voia quinze ons. Il y evelt un mur. Ils l'ont franchi, il y avait un fossé, ils l'ont comblé. Et ils sont arrivés par la palme-raie avant de se ésparer en deux groupes : un vers la cité, l'autre vers le Ranch. cite, l'autre vers le Ranch.
La plupart des e témoins s
sont sortis oprès la bataille
mais tous racontent, à quelques détails près, la mê me
histoire : e-Leur cible, c'était
nous, les Européens. Ils n'ent
pas touche la ville mauritànienne. Le docteur, ils l'ent
tué de sang-fraid : quand ils
les a vus, il est sorti de sa
voiture et leur à crié :
« Je suis Français, je suis
médecin, ne tirez pas... » On
a retrouvé sa femme criblée
de balles et carbonisée, mé-

saient encore, es dimanche 1° mai, vers 5 heures du ma-tin, quand... Deux mois aussi pour penser à la guerre, cette guerre qui n'est plus si loin-taine... DOMINIQUE POUCHIN.

(1) Rappeions que, selon cer-taines autres sources, la voiture du médecin et de son épouse aurais été atteinte par un obus ou mitrallée et que personne n'aurait assisté à leur (in (« le Monde » du 5 mai).

### M. de Guiringaud à l'Assemblée nationale : nous utiliserons tous les moyens possibles pour obtenir la libération de nos compatriotes

gouvernement quelles dispositions il comptait prendre a afin que ces derniers soient rapidement délivres et que les coopérants français puissent vivre et travailler en sécurité ».

M. de Guiringaud, ministre des M. de Guringaud, ministre des affaires étrangères, a déclaré : « Nous compions bien que nos comportates seront restitués dès que les étéments du Polisario auront regagné leur base. La France n'o rien à voir dans le conflit qui appose le Polisario et

retrouvée

Empêcher la ville de

se "désintégrer" :

lutter contre son développementanarchique et désordon-

ne, s'efforcer au con-

traire de l' "organi-ser", c'est-à-dire de

lui assurer cette uni-

té et cette cohérence

interne nėcessaires

au fonctionnement de

tout organisme, en

faire un être harmo-

nieux et équilibre et,

enfin, lui donner une

âme : tel est le fil

directeur quí a constamment guidé l'ac-

tion de Jean Royer.

PRESSES DE LA CITE

A l'Assemblée nationale, au cours des questians au gouvernement. M. Gilbert Mathieu, député R.I. de le Côte-d'Or, évoquant le raid du Polisario sur Zanèrate et l'enlèvement de six Français, a demandé mercredi au gouvernement quelles dispositions que c'est pour couvrir leur fuite ou leur retraite que ces éléments on leur retratte que ces elements ont emmené avec eux nos compatiotes. Si tel n'était pas le eas, nous utiliserions tous le s moyens possibles pour obtenir leur libération, en ayant recours aux organisations internationales, à la Croix-Rouge internationale, mais aussi en interpenant ouprès de course remerts qui entretiende gouvernements qui entretien-nent des contacts avec le Poli-

nait indirectement raison au Front Polisario.

remirquer que les maquisards sahraouis ayant participés à l'attaque de Zouérate n'avaient pas eu le temps matériel de regagner leurs bases (sous-entendu dans la région de Tindout en Algérie), un responsable e affirmé que le

Certains observateurs avant fait

Sorio.

La nature de nos initiatives sero dictée par un abjectif essentiel : abienir la libération de nos compatriotes sains et saufs. Si leur détentian devait se pralonger, nous sommes assurés de trouver auprès de la Communaulé in-ternationale les concours dont nous pourrions opoir besoin. Le ministre e ajouté : « Nous

qu'elles prennent les dispositions qui s'imposent pour renjorcer le dispositif de protection de Zouie le plan d'évacuation mis au point à l'été 1976 et qui devait s'exécuter dans un délai en U.R.S. paraît disposée à accroître son aide militaire à l'Éthiopie devait s'exécuter dans un délai en U.R.S. du lleutenant-colonel quaire heures, o été mis en cuure depuis lundi avec toute depuis lundi avec toute depuis lundi avec toute l'efficacité requise. Il o permis dent du DERG d'Ethiopie, devrait se conclure par un nouveau ren-forcement de l'aide one Moscou.

Turne disposét à accroître son aide militaire à l'Éthiopie autres Etats et peuples de cette région, au détriment des traterêts de la libre navigation internatione de l'aide milles et conclure par un nouveau ren-forcement de l'aide one Moscou. à nos compatriotes travalllant pour la société minière d'être rapatriés ou mis en congé. A l'issue de celui-ci, ils pourront revenir à Zouérate s'ils estiment revenir à Zouérate s'ils estiment que les nouvelles mesures de sécurité sont satisfaisantes: Dans le cas contraire, ils pourront être maintenus en position d'attente jusqu'à lo mise au point d'un nouveau plan de sécurité. » « l'espère, a-t-il conclu, que ess dispositions pourront rassurer nos compatriotes et leur permettre de mointenir leur précleux concours au développement d'un pays ami. » « Il faut envoyer nos paras, comme les Israéliens », devait commenter pour sa part M. Robert-André Vivien, député R.P.R. dn Val-de-Marne.

Zaīre

« LES JOURNALISTES DÉTE-NUS AURAIENT DU ÊTRE FUSILLES », déclarent les

A Kinshaso, aucune nou-velle information n'a été dif-fusée depuis le mercredi 4 mai sur l'évolution des combats au sur l'évolution des combats au Shaba, où, la veille, des af-frontements « très sérieux » avaient été signalés. Les auto-rités zairouses ont, en revan-che, onnoncé qu'elles déte-naient sept journalistes occi-dentaux, « entrés illégalement au Shabe ». Un porte-parole zairois a indiqué à leur sujet : « Normalement. ces gens eu-raient été traités comme des mercenaires et fusillés immé-distement. C'est miracle qu'ils soient encore vivants. Ils étaient en possession d'adres-ses de civils habitant la pro-vince. Le genre de films qu'ils vince. Le genre de flims qu'ils tournaient était de caractère subversif, et constituait une atteinte à la sûreté de l'Etat. »

Quatre des journalistes ar-rêlés sont de nationalité espareles sont de nationalité espa-gnole et travaillent pour la télévision de leur paye. Ils étaient accompagnés d'un Allemand d'un Français et d'un Britannique, correspon-dant de l'Observer. Le Monde du + mai.) - (A.F.P., U.P.I.)

# De notre correspondent Mengistu Hallé Mariam, président du DERG d'Ethlopic, devrait se conelure par un nouveau renforcement de l'aide que Moscou accorde déjà à l'équipe eu pouvoir à Addis-Abeba. C'est le sentiment des experts des affaires africaines qui suivent de près les entretiens sovièto-éthiopiens, qui ont e o m me n e é mercredi au Kremiin, et auxquels M. Breinev n'a pas encore participé. Selon le communiqué publié à l'issue de la première journée de discussions, les deux parties a ont accordé une attention toute pur taccorde déjà à l'équipe eu pounont e o m me n e é mercredi au Kremiin, et auxquels M. Breinev n'a pas encore participé. Selon le communiqué publié à l'issue de la première journée de discussions, les deux parties a ont accorde une attention toute pur taccorde déjà à l'équipe eu pounont e o m me n e é mercredi au Kremiin, et auxquels M. Breinev n'a pas encore participé. Selon le communiqué publié à l'issue de la première journée de discussions, les deux parties a ont accorde dejà à l'équipe eu pounont e o m me n e é mercredi au Kremiin, et auxquels M. Breinev n'a pas encore participé. Selon le communiqué publié à l'issue de la première journée de discussions, les deux parties a ont accorde déjà à l'équipe eu pounont e o m me n e é mercredi au Kremiin, et auxquels M. Breinev n'a pas encore participé. Selon le communiqué publié à l'issue de la première journée de discussions, les deux parties a ont accorde déjà à l'équipe eu pounont e l'aide milltair que l'U.R.S.S. fournirait raît avoir joné un roie déterminant dans la déiste aux enbestiques parmi la déisgation soviétique aux enprésence du premier soviétique aux enprésence du faille mis parmi la déisgation soviétique aux enprésence du premier avic en les défense, le général Sokolov, et le responsable chitiques, le général Epichev. En réservant un accuel partiqu'il a pronone mercredi soir à l'indume, l'addis-Abes C'est le seux en les cultères de la défense de la défense, le général Sokolov, et le responsable discus Djibouti se prépare dans le calme à accéder à l'indépendance

M. Abdallah Kamil, par exemple, président du conseil de gouver-nement, craint un taux d'abstentions très élevé. « C'est très bien de vouloir éviter toute corruption, dit-il, mais comment voulez-vous que les nomades acceptent facilement de faire 20 ou 30 kilomètres de brousse pour venir voter, s'ils seveni à l'avance qu'ils ne trouveront même pas une poignée de dattes ou un verre d'eau. »

s'ils savent à l'avance qu'ils ne trouveront même pas une poignée de dattes ou un verre d'eau. 
Le sénateur Barkat Gourat Ahmadou, leader de la « majorité parlementaire », se plaint, quant à lui, que l'on ne mette pas assez de moyens de transport à le disposition des électeurs de la brousse, et surtout des Afars des cercles du Nord.

Contestations qui ne sont pas capitales au demeurant, puisque les principaux résultats sont d'ores et déjà acquis. Pas un parti, pas un individu ne fait campagne pour le « non », c'està-dire e o nt re l'indépendance. Quant eu deuxième vote, qui permettra aux électeurs d'élire une assemblée consultative et constituante, il ne réserve lui non plus aucune surprise. Une seule liste de solvante-cinq noms est présentée par le « Rassemblement populaire pour l'indépendance », qui regroupe les deux partis à dominante issas-somalis (L.P.A.L et F.L.C.S.) et la « majorité pariementaire » du sénateur Barkat Gourat. Les marchandages qui, jusqu'an 23 avril, ont présidé à la constitué en fait la seule véritable compétition politique. Le reste est pure formalité constitutionnelle. Si les Afare disposent de trente

Si les Afars disposent de trente

sièges sur cette liste (trenfe-trois aux Issas et deux aux Arabes) les deux partis qui affirment les représenter et ont été invités à rejoindre la liste unique ne se sont vu proposer que huit sièges. Jugeant cette représentation insuffisante, ils ont préféré renoncer à participer à la liste. S'ils prônent eujourd'hui le « out » au référendum et à l'indépendance, ils demaudent à leurs électeurs de déposer une enveloppe vide pour l'élection de l'assemblée. Le pourcentage de ce qui sera décompté comme bulletins nuis devrait donc fournir une indication sur la représentativité des partis afars, qui ont perdu leur principal leader, M. Ali Aref, rallié spectaculairement à M. Hassan Gouled, son ennemi d'hier.

d'hier.

Après avoir envisagé un instant d'entrainer les âfars dans une action armée (1), M. Aref a contribué lui aussi à désamorcer une situation que l'on jugesit alors explosive. Il insiste aujour-d'hui sur sa qualité de « simple citoyen » et affirme avoir vouln contribuer à l'unité nationale. Des pressions exercées sur sa personne on sur ses blens (l'usine de Pepsi-Cola qu'il possède à Dibouil) n'ont pent-être pas été étrangères non plus à son raillément. Il semble, de toute façon, que M. Aref, à qui la France avait fermement suggère de se retirer en métropole, n'ait pas accepté de prendre une retraite définitive et ait choisi de se réinsérer dans le ait choisi de se réinsérer dans le « circuit » politique d'un territoire dont l'avenir est imprévisible.

Si les deux votes de dinanche ne réservent aucune surprise, et suscitent donc peu de passion, la

composition du futur gouverne-ment et les dosages ethniques, qu'à l'image de la chambre il implique, font déjà l'objet d'apres marchandages de ne les états-majors. Le fait que M. Eassan Gouled, « père de l'indépendance », assumera la présidence de la Gouled, « père de l'indépendance », assumera la présidence de la future République — qui sera proclamée le 27 juin après le vote d'une nouvelle Constitution — est une certitude. En revanche, le nom du futur premier ministre er le maintien à la tête du gouvernement de M. Abdallah Kamil demeurent problèmatiques.

Détail singulier, a u e u n des problèmes-clés de l'après-indèpendance n'est pour l'instant publiquement débatru : coopération avec la France, maintien des troupes françaises, démantèlement du barrage autour de Djibert descriptions des productions de l'instantier des des l'après de l'a ment du barrage autour de Dji-bouti, réorganisation du port et du chemin de fer, assistance économique internationale et « détribulisation » des emplois : à toutes ces questions, les diri-geants n'apportent, pour l'ins-tant, et volontairement, que des réponses évasives. Comme si eha-cun préférerait retnir son souffle et ses ambitions jusqu'au choir et ses ambitions jusqu'au choix officiel d'une indépendance souhaitée et redoutée à la fois, et dont personne ne dissimule qu'elle constitue un saut dans l'inconnu

JEAN-CLAUDE GUILLEBAUD,

(1) Dans une interview publiée par Aspects de la France, le 28 avril (la reille du son ralliement). M. Aref démonçait la c transcom à de M. Giscard d'Estaing, la bradage du territoire à la Somalie, et se déclarait prêt à lutter armes à la main « jusqu'aux dernier Afor, ».

cause d'autres pays, M. Fodgorny a ajouté : « Ce n'est un secret cause d'autres pays, M. Fongoiny
a ajouté: « Ce n'est un secret
pour personne que la contre-révolution intérieure, qui eherehe à
freiner le développement progressiste de l'Ethiopie. sollicite un
soutien auprès de certaines forces
réactionnaires qui voient d'un
mauvais cell la montée du mouvement de libération nationale
des peuples, leur progrès social et
économique. (...) Nous tenons à
souligner que dans la confoncture
actuelle la fameuse politique de
ces milieux, qui suivent le principe. « diviser pour réquer », revient à jouer avec le feu en
conduisant à des conflits militaires dangereux, et par conséquent met grandement en péril
Fozuvre de la paix et de la
sécurité. »

Le lieutenant-colonei Mengistu
a mis en cause « l'impérialisme

a mis em cause « l'impérialisme oméricain, coordinateur des en-nemis des peuples opprimés », ainsi que « les classes dirigeanies des pays arabes réactionnaires voisins, en particulier du Soudan, toisins, en particulier du Soudan, qui recourent à une agression cuperte contre l'Ethiopie, contre son unité, et qui lancent actuellement un défi à l'existence de l'Ethiopie révolutionnaire ». Selon le chef de l'Etat éthiopien, ces forces « mênent aujourd'hui plus que jamais une agression armée contre notre pays, et espèrent toujours en détacher l'Erythrée, et établir ainsi un contrile stratégique total sur la mer Bouge ». Mais « les masses éthiopiennes sont prêtes à subt toutes les pertes nécessaires pour résirter à ce complot réactionnaire ». Le lieutenant-colonel Mengistu s'est également félicité du soutien accordé par l'U.R.S. à l'Ethiopie.

accorde par l'U.R.S. à l'Ethiopie.
Alors que M. Podgorny avait
évité d'eborder le problème de
Dilbouti, le lieutenant - colonel
Mengistn Rallé Mariam a affirmé à ce sujet : « Nous esperons
que le Territoire des Ajars et des
Issas, qui doit accèder bientôt à
l'indépendance, apportera sa
contribution indispensable à la
cause de la paix et de la sécurité
dans cette région. Les peuples de
l'Ethiopie, qui sont liés historiquement, culturellement et économiquement à ceur du Territoire quement, cultureuement et est des Afars et des Issas et qui ont avec eux des liens de parente, ne vont pas hésiter à les appuyer d'une manière efficace pour que ce territoire bénéficie de son in-dépendance et occupe la place légitime qui lui revient dans la communauté des nations.

JACQUES AMALRIC.

rio; on chuchotait même que le commissaire de police de Zouêrate n'avait pas été tendre avec tel ou tel « gars » de la SNIM. qui devait avoir des o c c o in to n e e » ovec le Front; on ne sortait plus trop loin de la ville depuis qu'à deux ou trois reprises « ils » avaient attaqué le train; on se souvenait de l'opération du Nouvel An, du couvre-leu insgrange and the second Nouvel An, du couvre-feu ins-Nouvel An, au couvre-leu vis-tauré dans les semaines sui-vanies. Mais de là à croire, à imaginer, qu' « lis » pourraient un four investir la ville et à s'y promener pendant trois heures...

A travers

Australio

CEN FAT

5 11 ....

De Table

£7.2501. . . .

. . . . . . 82 Jun.

IEMATA

le fra i. s.

Corée du Nord

MENTAL STATE OF THE PROPERTY O

ispagne

Separate Sep

MAXALITY OF THE PROPERTY OF TH

proceedings and and and the second section in the second The Section is Free

the del me prend

Indonésia t the first distinguish and and the first state of with I was the said The state of the second tall with the street of the st

The Charles a beach pro-

M DULING MENT AND

The state of the s

Zambio

The second secon

Mile Michale Mine of the hard programmer in the control of the con

hist Contract Contract ette 

TONE S ...





### DIPLOMATIE

#### POUR LA PREMIÈRE FOIS

### Une délégation officielle de l'O.L.P. a rencontré à Prague des représentants du parti communiste israélien

De notre correspondant

Un communiqué publié mercredi soir 4 mai simultanément à Prague et à Beyrouth, annonce qu'une délégation officielle de l'O.L.P. a rencontré les 3 et 4 mai dans la capitale tchécoslovaque des représentants du parti commu-niste israélien. Le communiqué précise que les deux parties « ont échangé leurs points de vue sur les problèmes de lutte commune dans une atmosphère cordiale » et « considèrent que cette rencontre est le début de relations suivies

at démocratiques ».

La délégation palestinienne, conduite par

PROCHE-ORIENT

Beyrouth. — Les milieux proches de la résistance estiment que
la rencontre de Prague constitue
un tournant important dans les
rapports palestino-israéliens.
Certes, ce n'est pas la première
fois qu'un dirigeant de l'OLP,
rencontre des Israéliens. Il ne
faut pas oublier non plus que le
Rakah est un parti d'opposition
dont la majorité des membres
sont des Arabes israéliens. Mais,
alors que toutes les rencontres
précédentes avaient été officieuses
— dont calle de Paris entre — dont celle de Paris entre M. Sartawi et le général israélien Peled, qui n'a jamais été reconnu par l'OLP. — les entretiens de Prague ont été annoncés par l'agence palestinienne d'information Wafa.

tion Wafa.

D'autre part, si la Rakah est
bien un parti d'opposition, il ne
met pas en cause l'existence de
l'Etat d'Israël Le fait que l'O.L.P.
ait accepté d'engager le dialogue
avec lui constitue donc une
acceptation tactte de co fait
comme point de départ. Dans les
milieux de l'O.L.P. on affirme que
cette initiative correspond à la cette initiative correspond à la nouvelle politique définie par le Consell national palestinien en mars dernier (1). « D'autres ren-

Australie

M. GOUGH WHITLAM, AN-

CIEN PREMIER MINISTRE, a affirmé, mercredi 4 mai, que

les services de renseignements australiens avaient été utilisés par la C.I.A. contre le régime de l'ancien président chilien Salvador Allende. Un membre

de l'ancien gouvernement tra-vailliste, M. Cameron, a, de son côté, accusé, au cours d'un

débat parlementaire houleux le gouverneur Sir John Kerr

d'avoir entretenu des relations avec un agent de la C.I.A. La

veille, le premier ministre.

son parti alt bénéficié depuis dix ans des l'argesses de l'agence américaine de rensel-

Chine

UNE DELEGATION PARLE-MENTAIRE conduite par la vice-président de l'Assemblée nationale chinosie a quitté

Pêkin mercredî 4 mai pour des visites officielles en Roumanie et. en Yougoslavie. Ces deux pays, ainsi que l'Albanie, sont en bons termes avec la Chine.

Le fait que la délégation ait été saluée à son départ par le vice-premier ministre Li fisien-nien, montre que Pêkin attache une importance parti-culière à cette missien dans

deux pays qui ont fait preuve d'indépendance à l'égard de l'URSS. — (AFP.)

Corée du Nord

ON DEMENTI a été lu mer-credi 4 mai à la radio nord-coréenne au sujet d'un commu-

niqué du commandement des Nations unles en Corée attri-buant à Pyonyang la respon-sabilité d'un incident dans la

sabilité d'un incident dans la zona démilitarisée (le Monde du 5 mai). Selon la radio nord-coréenne, ce communiquê est le résultat d'une « manœu-vre pour justifier le maintien des troupes américaines en Corée ». — (AFP., UPI.)

Espagne

M MANUEL FRAGA, ancien ministre, chef de fila de l'Al-liance populaire, néo-fran-quiste, et qui sera candidat aux élections du 15 juin à Madrid,

elections du 15 juin à Madrid, a proposé le marcredi 4 mai un débat télévisé à M. Suarez. Il a qualifié le discours du chef du gouvernement (le Monde du 5 mai) « d'injuste et d'ingrat à l'égard du passé, de confus pour la présent et d'obscur pour l'avent ». — (AFP., AP., UPI.)

• LES NAXALITES (révolu-

tionnaires pro-chinois) encore détenus dans les prisons des Etats de l'Union erront libérés

sans procès, a annoncé M. De-sai, premier ministre indien, le mercredi 4 mai. La veille, la Haute Cour avait décidé que six dirigeants naralités inter-

pelles quelques jours plus tôt à New-Deihl, où ils étaient

2 New-Dein, ou ils étaient venus pour rencontrer le pre-mier ministre, devaient être traduits en justice pour acti-vités illégales — (A.P.)

Inde

gnements. - (Reuter.)

contres microst », nous a déclaré M. Nayef Hawaimeh, chef du FDLP., qui a laissé entendre que le critère retenu per l'OLP, pour le choir de ses interlocuteurs sera le choix de ses interiocuteurs sere l'acceptation par ceux-ci du principe de l'Etat palestinien indépendant en Cisjordanie et à Gaza et du droit de retour des réfugiés.

M. Hawatmen nous a predisé:

« La rencontre entre l'OLP, et le Rahah est un grand pas en avant, le premier d'une série de dialogues avec les forces démocratiques, progressites et antisionistes israéliennes. Tous les mouvements se sont finalement ralliés à une lippe de conduite que le F.D.L.P. avoit adoptée dès 1969 et qui tend à établir des relations privilégiées entre la révolution palestinienne et toutes les forces progressistes et démo-

les forces progressistes et démo-cratiques israéliennes. (...) « La rencontre de Prague mar-que le point de départ de la lutte commune entre Palestiniens et Israéliens contre l'expansionnisme et le colonialisme sioniste. > De source palestinienne, on précise que c'est le Rakah qui a

Indonésie

• LE PARTI MUSULMAN FAIT

. . . . . . .

Rhodésie

· A LA SUITE DE L'EXPLO-

a été tué et un autre griève-ment blessé. Il s'agit de la neur cent soixante-deuxième

Zambie

histoire

sous la direction de

par pierre chaunu et richard gascon

VOLUMES: Paysannerie

par emmanuel le roy ladurie

EC4 80044. - 177 F

et michel morineau

830 pages 1730

économique et sociale

de la france

et croissance

puf,

fernand braudel et ernest labrousse

TOME1: DE 1450 A 1660

VOLUME1: L'état et la ville

ETAT DTRESGULARITÉS lors des élections législatives du lundi 2 mai, en Indonésie.

A travers le monde

entre elles et avec les autres forces progressistes da luin 1975, le France sere representée par son ministre des affaires étrangères, M. de Guiringaud. Le plu-

M. Maged Habou Charar (Fath) comprensit MM. Issam Abdel Latif (F.D.L.P.J., Arabi Awad (parti communiste de Cisjordanie) et Abdallah Hourani (directeur de l'information de l'O.L.P.). La délégation du Rakah était dirigée par MM. Wolf Herlich, Emile Toums, Uzi Burstein

> demandé que la rencontre ait lieu avant les élections israéliennes, estimant sans doute que cela lui serait favorable sur le plan élec serait favorable sur le plan élec-toral. Aucune réaction arabe n'a été enregistrée jusqu'à présent à l'entrevue de Prague. Mais Il est probable que l'Arabis Saoudite ne s'en montrera pas satisfaite. La Syrie non plus, car ce pays en-tend mener le jeu au cours da l'éventuelle négociation avec

LUCIEN GEORGE.

(1) Le quatorzième point du programme politique adopté en mars dernier par le C.N.P. soulignait e l'importance des relations avec les forces démocratiques et progressistes juives (à l'intérieur et à l'extérieur des territoires ocupés) qui combattent contre le sionisme en tant qu'idéologie et pratique ». Cet article avait été interprété comme un désaveu des entretiens de Paris entre E. Issem Sartawi, représentent de M. Araist, et le général Peled, qui a toujours proclamé son attachement au sionisme.

### ASIE

#### Pakistan

#### l'armée est intervenue pour RETABLIR LE TRAFIC SUR L'AUTOROUTE CONSTRUITE PAR compté, car elle se coldera bien LES CHINOIS.

Islamabad (AF.P.). — Les affrontements armés qui se sont produits, le 3 mai, sur l'a suboroute de l'amitié », au Kohistan (le Monde des 4 et 5 mai), ont fait cinq. morts parmi les Kohistanis, ainsi qu'un mort et deux blessés parmi les forces de sécurité, a annoncé le gouvernement pakistanais, dans un communiqué publié mercredi 4 mai. du lundi 2 mai, en Indonésie, Alors que le dépouillement des bulletins de vote se poursuivait, le parti musulman a affirmé, dans une lettre adressée au président Suharto, que, à Java, un million de ses partisans n'ont pu voter faute d'avoir reçu à temps leur carte d'électeur. — (Reu-26t.)

nes personnes, dans le district du nes persontes tans le aistrat au Kohistan, ont trécemment placé des barrages sur l'autoroute, génant la circulation sur cette importante voie de communica-tion, nuisant ainsi aux populations SION D'UNE MINE, un train de marchandises a déraille sur tion, nuisant ainsi aux populations pauvres de cette région éloignée. Ayant été avisé de la situation, pour suit le communiqué, le gouvernement a envoyé des forces de sécurité dans la région pour rouvrir l'autoroute au trafic. Certains éléments se sont opposés aux opérations de déblayage, ce qui a entraine des affrontements ». la ligne entre Bulawayo et le poste-frontière da Phuntree, a annoncé mercredi 4 mai un communiqué des forces de securité. Un cheminot africain

ments ».

victime civile des affronte-ments en Rhodésie depuis qua-tre ans et demi. — (Reuter.) qui a entraine des affrontements ».

Le communiqué ne fait aucune
mention des ouvriers chinois qui
travaillent à la construction de
l'autoroute, at que les rebelles
auraient pris en otages, selon certains journalistes étrangers.

D'autre part, un porte-parole
du ministère pakistanais a accusé
le maréchal Asghar Khan — aucien coumandant en chef de
l'aviation, devenu un des leaders
de l'Alliance nationale pakistanaise, et détenu à ce titre avec
d'autres chefs de la coalition des
partis d'opposition — d'avoir
« cherché à saper la loyauté des
jorces armées » et de les avoir
« incitées à la sédition ». On ignorait encore jeudi, en fin de mati-UN COMMUNIQUE publié mercredi 4 mai à Lasaka donne la composition du nouveau gouvernement, à la suite du remaniement ministériel annoncé par le président Kenneth Kaunda le 25 avril dernier. Voici la liste des personnalités occupant les principaux postes: MM. Elijah Mudenba (premier minietre); John Mwanakatwe (ministre des Mwanakaiwe (mi nistre des finances); Siteke Mwale (affaires étrangères); Greenwood Silwisya (mi nistre d'Etat chargé des affaires étrangères); Aaron Milner (intérieur).

(AFP)

Comme au « sommet » ettentique part des chais de couvernament des autres pays da l'alliance etlantique seront là, mais lis ne participeront

fourniront l'occasion d'innombrables apartés. M. Giscard d'Estaing recevra lundi — et non dimenche co précédemment annoucé - à l'ambassada da France, M. Certer. Tous les chefe de gouvernement qui na l'ont pas déjè rancontré voudront certalnament voir en tête à tête le président des Etats-Unis. Celui-ci aurait l'intention de réunir en sa présance les premiers ministres grec et turc, MM. Caramaniis et Demirei. Lundi

qu'au « tour d'horizon international »

da mardi. M. Cartar repartira pour

Washington je mēme jour.

4) Ces trois réunions multilatérales

#### Pas de retour au protectionnisme

A l'origine des réunions de Londres

après-midi. M. Carter rencontrera à

Genève le président syrien Assad.

sa trouve une initiative de M. Giscard d'Esteing qui, peu après l'élection de M. Carter, Juges eppertun, en décembre, da proposer un « sommet » des plus grendes pulssances occidentales Industrialisées, L'idée n'est pas nouvelle : 11 :a'egit de provoquer un êchange de vues eussi .complet que possible entre les responsables politiques des principales économies eccidentales avec, comme objectif, de juguler le crise. Sans doute peut-on objecter que les précédentes réunions de ce type — à Rambouillet en .1975 el ê Porto-Rico en 1976 n'ent donné aucun résultat probant. Cependant, la réunion de Londres se justifie par l'arrivée d'un nouveau président à la Meison Blanche, Son échec ou son euccès - plus précisément sen succès à terme, le seul qui

#### M. MICHEL JOBERT : ni de Gaulle ni Pompidou ne seraient allés à Londres.

(De notre correspondant.) Lille - An cours d'une confé-

rence de presse donnée mercredi 4 mai à Lille, M. Michel Jobert, rence de presse donnée mercredi
4 mal à Lille, M. Michel Jobert,
président du Mouvement des
démocrates, a notamment évoque
le « sommet» de Londres, qui
réunira, les ? et 8 mal, les chefs
d'Etat et de gouvernement des
cept pays les plus industrialisés
en affirmant: « N' le général de
Gaulle ni M. Pompidou n'auraient
accepté de participer à une telle
conférence. M. Giscard d'Estaing
traine la jambe, mois il tra tout
de même. Il s'agit là d'un tournant important. La véritable
question c'est que nous acceptous
autourd'hui ce que nous acceptous
autourd'hui ce que nous acceptous
toujours refuse, à savoir que les
Etals-Unis interviennent comme
le septième ou le dizlème partenaire de l'Europe. Nous devions
refuser de discuter globalement
les affaires de l'Europe en conférence avec les Etals-Unis. Désormais nous discuterons de toutes
ces affaires en présence des représentants des Etals-Unis, et cela
est grave. Car le but des EtalsUnis, le pays le plus protectionniste du monde, est clair: il
s'agit de démolir le Marché commun pour lui substituer une sone
de libre-fehange. C'est surtout
grave-en ee qui concerne la politiqua agricole commune... »

### M. VANCE : les négociations SALT ne progressent pas.

Washington (A.F.P.).— Les négociations américano-soviétiques sur la limitation des armements atratégiques (SALT) n'ont pas progressé depuis le rejet par l'U.R.S.S., le 30 mars, de deux propositions américaines, a reconnu mercredi 5 mai le secrétaire d'Etat américain, M. Vance, dans une conférênce de presse. Il a précisé qu'au cours de sa prochainc rencontre, la 18 mal, à Genève, avec. M. Gromyko, la discussion porterait sur les propositions américaines rejetées par Moscou et sur la thèse depuis longtemps élaborée par l'U.R.S.S. Le seul accord intervenu récemment porte sur les dates et lieux de rencontres (Washington, Moscou et Genève) des groupes de travail constitués pour aborder en profondeur les divers dossiers. M. Vance a souligné que lorsque les Etats-Unis ont proposé de fixer à 600 kilomètres la portée des missiles lancés d'un bombardier, il ne s'agissait pas d'une concession unilatérale. Cette restriction, qui s'appliquerait au missile de croisière américaim (Croise), vise en fait à limiter la portée du bombardier soviétique Backfire. Si ce dernier n'a vraiment, comme le soutiennent les Soviétiques, qu'un rayon d'action ment, comme le soutiennent les Soviétiques, qu'un rayon d'action moyen, il est nécessaire, a expli-qué M. Vance, de contenir la portée de ses agmements afin qu'ils ne deviennent, pas une arme intercontinentale.

ngratulations d'usage — rapose sur les épaules da M. Carter, Mesure-t-il reflement les responsabilités économiques des Etats-Unis vis-à-vis de l'Europe et du Japon ? Est-il décidé à Paria courageuses et encoura-geantes. Ajoutons que M. Carter est bonne santé politique; il est interloculaura ayant été plus ou tard.

LE «SOMMET» DE LONDRES

Le succès des consultations dépendra en grande partie de M. Carter

Une déclaration commune ou un communique dont la rédaction esi déjà trèe avancée sera publiée dimanche soir. Les -ept chefe d'Etat et de gouvernement se diralent décidés à coordonner leur politique monétaire et les mesures de lutte contre l'inflation, et ils rejetteralent vigoureusement tout retour au pro-tectionnisma. M. Carter s'est d'autre part montré, pendant as campagna électorale, beaucoup plus ouvert que le précédente équipe dirigeante eméricains en ce qui concerne tant l'aide aux pays pauvres que la volonté des Européens d'organiser

leus coopération avec le tiare-monde.

La « commet » de Londres permet-

tra da savoir e'il est décidà à tra-

duire see bonnes intentions en

moins étrillés, directement ou indi-

rectement, au coure de récents

Il est vraisemblable -- bien qua ce ne soit pas formallement décidé - que les problèmes nucléaires seront examinés à sept, pendent le week-end, au chapitre éconemique, plutôi qu'à quatre, lundi, eu chepitre politique, caci pour ne pas écar-ter de le discussion le Japon et le Canada qui soni directement

#### Pour une coopération nucléaire

Dans sa campagne contre la prolitération nucléaire, le président des Etats-Unie se heurte entre eutres — meis pas seulement — è le France el à l'Allemagne lédérale qui ne veuteni ni se priver de le lechnelogie nucléaire, ni en priver le l'ers-monde, ni en réserver le menopole et le bénéfice aux États-Unis. A Londres, les problèmes spécifiques (ventes d'usines de retraitement de l'uranium par la Franca et au Brésil) ne seront, en principe, pas abordes, meis Européens ai Américains e'efferceront de définir une - philosophie nucléaire - com-

Cortains partengires des Etals-Unia cont sasez diaposés à une coopération qui, par sa nature même, entraînerait des contrôles récipro-ques. Est-II possible eux fournisseura occidentaux de technologie nucléaire d'assurer ensemble è leurs olients des « cycles nuléaires cemplets - sur une base non discrimi natoke ? Dans son antretien télévisé du 2 mai à l'attention de l'Europe, comme on lui demandait : « Est-ce que des éléments de combustibles nucléaires tournis par les Etets-Unis pourraient être retraités dans des pays tiers ? -, M. Carter e répendu : - Dul, lie je sont meintenant, et lia pourront être retratiés dans l'ave-nir. » Un tel propos devrait, bien entendu, être précisé, mais pour être traduit en termes techniques contralgnants, Il est évident que la réunion de Londres ne suffire pas.

Parmi les problèmes politiques, celul de Beriln — prélexte officiel de la réunion séparée è quetre — figure au premier chef. Depuis plu-sieurs mots, la R.D.A., avec su moins l'assentiment tacite des Soviétiques, « grignote » le statut international da l'encienne capitale allemande. Les quatre ferom clairement savoir que le maintien du statu quo berlinole est una des premières conditions de le poursuita de la détente.

· Une autre est te maintien de l'équilibre des forces antre l'Est et l'Ouest. M. Carter l'a-t-it pris en compte en Europe dans les propositions qu'il e faites à Moscou sur la limitation des ermements stratégiques (SALT) ? Et les prend-il en compte en Alrique, en particulier dens sa « ceinture équitoriels » ? En tient-il compte également quand il propose da reduira les ventes d'armes, auggestion qua M. Giscard d'Estaing approuve à condition que tous les exportateurs d'armes, Soviétiques cempris, s'engagent dans la même vole.

Les Européens n'ent pas le même optique que M. Carter en ce qui concerne les droits de l'homme. Les membres de la Communauté europpéenne oni edopté, le 18 avril, une position commune conforme à celle que M. Giscard d'Estaing e récemment exposée à la télévialon. Le président de le République na voit, certes, aucun inconvénient à ce que M. Carier appule personnellement l'ection de tels ou tels contestatzires soviétiques (peu-être mêma l'ettituda - en flèche - du président américain sert-elle le chef de l'Etat français

(Sutte de la première page.) . entendu dans l'immédiei par les juge plus efficece d'exploiter par des moyens diplometiques classiques et discrets les possibilités qu'effre daux ane après Haleinki le réunion à Beigrada da la Conférence sur la sécurité et le coopération en à les assumer et à tenir ses engage-ments mieux qua ses prédécesseurs ? Europe (C.S.C.E.I. Aussi les Euro-péens Incitarom-lis les Américetne à A cet égard, les premières décisions se railler à leur point de vue : ils da M. Carter, spécialement dans is souhaitent feire à Belgrada un domaine énergétique, om été jugées constat complet, précis et oblectit tion, da l'epplication de l'eccord d'Helsinki et fixer rendez-vous pour même le seul dens ce cas, tous ses le même exercice deux ans plus

> Un trait tout à telt nouveau des rencontres de Londres est qu'elles se déroulant elors qua la dialogue ee teit difficile entre Allamands et Amaricalns. Jamais la République classa etlanitqua -, pour qui l'entante avec Washington àtait un dogme Intangibie, n'e tenu têta aux Américaina comme alle le fail aulourd'hul. A la contérence dita da « Bilderberg -, qui e réuni à huis clos, à Torquay, lee 22 et 23 avril, des perqui, pendant la campagne àlectorals américaina, avait ouvertement pré-M. Carier, s'est livré à des attaques en règle contre la neuveau président. Il a dénoncé, dit-on, tes pressions américaines pour qua Benn renence au contrat nucléaire brésillen, la politiqua financière da M. Certer, qui sans criar gere, e'est écarié da la - reflation - où les Etats-Unis e'êislant engagés à côté da l'Allemagne pour « regonfier » les écono-mies eccidantales, les exigences truction avec l'Aliemagne du char Léopard et surtout, le traitement - académique - des drolls de l'homme par le chet da la Malson Blanche, M. Schmidt n'est pas lein de trouver irresponsables les éclets du président eméricain, alera que le chenceller lui-même doll régler au jour le jour, par des moyens pragmatiques, evec le R.D.A., des cas très concreis el drametiques.

> Il est caractéristique que, de tous les Interlecuteurs que M. Carter rencontrera samedi, M. Schmidi solt le seul qui na lui ali pas rendu visite à le Meison Blanche, M. Giscard d'Estaing excepté. Mele c'est una tradition admise que, depuis de Geulle, le président français garde ses distances vis-à-vie des Etats-Unis, alors que, jusqu'à present, le tradition de le diplomaile ailemande

MAURICE DELARUE.

#### Au terme des négociations de Paris

### LES ÉTATS - UNIS LÉVENT LEUR VETO A L'ENTRÉE DU VIETNAM

La décision des Etats-Unis de lever le veto qu'ils opposaient à l'entrée du Vietnam aux Nations unies depuis la victoire de Hanoi en avril 1975 manque un net assouplissement des relations entre les deux pays.

Cette mesure a été annoncée mercredi 4 mai au terme de la seconde journée des négociations ouvertes la veille au siège de l'ambassade du Vietnam à Paris. En dépit de ce progrès notable, des difficultés de taille subsistent dans la contentieux hérité de la guerre M. Cyrus Vance a fait saveir mercredi que le gouvernement de Washingtone ne paternit pas de dommages de guerre au Vietnam. Le secrétaire d'Etat s'est toutefois déclaré satisfait des informations fournies par Hanoi au sujet de quelqua huit cents militaires américains portés disparus au Vietnam pendant la guerre. Les Vietnamiens ont promis d'intensifier leurs recherches. La question des réparations et celle des disparus avaient pendant longtemps bloqué toute reprise des contacts officiels antre les deux parties. Elles sont restées au centre des négociations de Paris, néanmoins qualifiées d' « utiles et de constructives ».

M. Phan Elen, vice-ministre

liffées d' « utiles et de construc-tives ».

M. Phan Hien, vice-ministre des affaires étrangères, chef de la délégation vietnamienne, a réaffirmé mercredi au cours d'une conférence de presse que les Etats-Unis devaient « panser les blessures de guerre » de son pays. Il a en outre demandé qua soit immédiatement levé l'embargo commercial imposé par l'admi-nistration américaine à l'encor-les positions sont antagonistes : les positions sont antagonistes : les Américains estiment que l'abrogation de cette mesure doit être non pas une condition préa-lable, mais au contraire la conséquence d'une éventuelle normali-sation des relations.

De nouvelles négociations se-ront nécessaires pour tenter d'harmoniser des vues encore fort divergentes. Les parties sont convenues de reprendre les pour-parlers dans deux semaines, tousert-elle le chef de l'Etat français jours à Paris, après avoir consulté auprès da M. Brejnevi, mais il leurs gouvernements respectifs

### son aide militaire à l'Ithi

### Manager of the state of the sta 777.6

### 報告を持ちた。 を受けると

 $d_{i,j}^{2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \right)^{2} + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \right)^{2} + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \right)^{2} + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \right)^{2} + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \right)^{2} + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \right)^{2} + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{$ 

Las tempianages des Français rapatries

La guerre, c'était loin,

Cettal loin

proposition

propo

Re ne pensait pas que c'était possible

And the second Countries

To some the same

A TITLE Dies The A fume

DOMINIQUE POE

Bridge of State Community of the Communi

が 動物 できる。 動物 できる。 機能を 他と を作るが、物できる。

Perit 1

topology to the second

The second secon property of the E BOOK SERVICE CONTRACT

We repaired -MCLANTE CONTESTS

### **DIPLOMATIE**

### Un entretien avec le premier ministre britannique

— Ce a sommet » fournit l'occasion d'un premier bilan de l'administration Carier. Comment jugez-pous l'ejfet de ses initiatives sur la construction de l'Europe, le développement des relations euro-américaines et les rap-ports Est-Ouest.

— En ce qui concerne la cons-truction de l'Europe, j'ai retiré de mes conversations avec le président Carter le conviction que son edministration est détermi-née à renforcer la Communauté, ne seralt-ce qu'en reconnaissant que c'est là notre responsabilité que c'est là notre responsabilité et non la sienne. Je ue pense pas qu'il ait pris jusqu'à présent d'initiative affectant le cours de cette construction: Mais il s'agit d'une administration toute nouvelle. Quant aux relations entre l'Est et l'Ouest, le président a montré ses préoccupations, spécialement eo matière de relations humaines, et l'Union soviétique comprend ce qui l'intéresse d'abord à ce propos. Il n'est pas meuvals que l'administration américaine reconnaisse très clairement que l'ou ne peut prétendre établir de bonnes relations sur une hase polémique. Mais il est également parfaitement raisonnable qu'elle expose sa position dès le début. Je suis sur, par conséquent, que les relations consequent, que les relations euro-américaines vont continuer d'être bonnes.

» L'administration Carter est près de nous et je pense que si nous voulons bien comprendre ses propres problèmes, nous devrions avoir de très bons rapports Chacun de nous a ses propres intérêts à défendre. Ceux des Etats-Unis sont souvent différents des nô-tres: prenez l'exemple de Con-corde, Mais, dans l'ensemble, je serais vraiment navré si nous ne nous entendions pas bien. C'est essentiel pour la stabilité dn

#### Nous pe camprenons pas ce que confédération vent dire

- Croyez - vous que cela puisse conduire à un système puisse conduire a un système à a deux piliers n, européen et américain, comme celui que Kennedy avait imaginé pour l'alliance allantique — ce qui signifierait que l'Europe en tant que telle a une existence? Nous en sommes plutente de l'autre de l'autre

totice? Nous en sontines par-tot étoignés...
— Il est difficile de regarder sussi loin. Je ne sais vraiment pas ce qui se produira à la fin du siècle, de quelle manière les choses évolueront.

- Du côté français, on parle de temps à autre de

Ce n'est pas seulement le fait des bolcheviks si elle nous a posé des problèmes pendant cinquante ans. Il y a quelque chose d'endémique dans le caractère des Russes à travers les siècles. Aussi, blen qu'on ait l'habitude de faire porter le responsabilité ao communisme soviétique, je crois qu'il faut aller plus au fond. Nos relations avec les Russes changent. Et nos relations avec les Américains, que seront-elles? Je ne sais pes. Je ne crois donc pas que nous devions construire une théorie et dire qu'il faut nous y tenir. Bien qu'émotionnellement tenir. Bien qu'émotionnellement je me sente près des Etats-Unis — nous appartenons au même monde, — je ne crois pas qu'il faille créer quelque chose d'ar-tificiel.

ficiel.

— De tous les maux économiques auxquels fait fuce actuellement le monde occidental, quel vous paraît être le plus grave? Croyez-vous possible d'en venir à bout par des mesures limitées au cadre national? Européen? A celui des nations industrialisées? Ou bien au moyen d'un règlement général impliquant la création d'un nouvel ordre économique international?

— L'ai dété un peu récondn'à

économique international?

— J'ai déjà un peu répondu à cette question. C'est notre tache de dirigeants dans le rroment présent de mettre les principales puissances économiques en mesure d'accélérer la sortie du monde industrialisé de la plus grave récession qu'il ait connus depuis quarante ans. Nous faisons tous face, à des degrés divers, à une croissance insuffisante pour rétabilir le plein emploi.

» Beaucoup de nos pays connaissent des taux d'inflation et de chômage excessis. Il nous faut arracher le monde industriaun cadre unique pour s'y atta-quer. Nous sommes tous respon-sables de notre propre destin. Il nous faut prendre des mesures sur le plan national et, quand nous le pouvons, sur le plan euro-nous le pouvons, sur le plan euro-nome. Mois le naves que certnous le pouvons, sur le plan euro-péen. Mais je pense que cette conférence montrera que les diménsions des problèmes aux-quels le monde fait face aujour-d'hui dépassent même le cadre de la Communauté et qu'une solution doit être cherchée dans le cadre des nations industria-lisées et de leurs relations avec les pays en voie de développe-ment.

#### On no pout avoir la détente ici et pas ailleurs

- Comment jugez-vous l'évolution actuelle des pays de l'Est sur le triple plan éco-nomique, idéologique et militaire? Croyez-vous à la pérennité de la détente?

parle de temps à autre de confédération. Ce n'est pas un mot anglais.

— Eh bien, c'est un mot anglais, mais nous ne comprenons pas vraiment ce qu'il veut dire. Après tout, d'ici à cinquante ans, qui peut dire ce que seront les relations entre l'Europe et l'URSS? Que fera l'URSS?

— Ries-vous inquiet de la situation actuelle en Afrique? situation actuelle en Afrique?

— Oui. Je l'ai dit à plusieurs reprises. C'est à cela que je pensais en parlant des occasions qui se présentaient. La détente est, dans une certaine mesure, indivisible. Vous ne pouvez svoir la détente en un endroit et pas dans un autre, parce que la détente est une atmosphère qui affecte nos relations partout. Je crois que l'UR.S.S. le comprend. Je ne dénie pas à une grande puissance le droit de chercher à étendre son influence; ce que je conteste, c'est que là détente puisse se développer, si elle aide tel ou tel mouvement avec ses armes, en mouvement avec ses armes, en vue de renverser certains gouver-

— Mais croyez-vous qu'il n'y ait que l'U.R.S.S. pour soute-nir de tels mouvements? Après tout, au moment de la guerre d'Angola, le Zaire, pour ne parler que de lui, a aidé l'un des mouvements de libération.

--- C'est vrai, et je ne crois pas que la détente puisse se dévelop-per dans une telle atmosphère.

- Croyez-vous qu'il y ait un espoir que les deux super-puissances puissent restreindre le soutien qu'elles donnent aux différentes forces qui s'oppo-sent en Afrique?

— J'espère qu'elles s'imposeront une telle restriction. Il y a des régions dans le monde où l'U.R.S.S., a pris la tête dans le passé, il y en a d'autres où ce sont les nations occidentales qui l'ont prise. Je pense que nous devrions être très prudents quant à la manière dont nous nous engagerons (trespass) dans des régions nouvelles.

— Quel jugement portez-vous sur l'engagement français au Zaire?

— La Communauté européenne a publié une déclaration à ce sujet, et ja m'en tiens à cette déclaration.

### Socialisme et liberté : la meilieure voie pour le monde

— Un peu partout dans le monde on entend réclamer le socialisme et la liberté. Que pensez-vous du socialisme et de la liberté? Les croyezpous conciliables. ?

- Ils ne sont pas seulement conciliables. Ils constituent la meilleure vole pour le monde. C'est le socialisme démocratique, et cela constitue une très bonne et cela constilue une très bonne combinaison. Bien entendu, je ne veux pas que vous en tiriez la moindre conclusion en ce qui concerne les affaires françaises, et j'espère qua vous corrigerez tout ce qui pourrait donner l'impression contraire. Mais en parlant pour mon seul pays je pense que la combinaison des forces do marché et du dirigisme dans certains canatix est nécessaira. certains canaux est nécessaire. Dans cette société très complexe à laquelle nous appartenons, nous à laquelle nous appartenons, nous ne pouvons pas nous permettre, ou piutôt les gens ne nous laisseront pas permettre, de laisser les scules forces du marché gouverner leurs viex. C'est la tâche d'un socialisme démocratique de a'y employer en combinant cet effort avec le maximum de liberté qu'il peut assurer.

— Ne cruignez-pous pas que les échecs de divers gouverne-ments, y compris ceux qui sont dirigés par des sociaux-démo-crates, peuvent conduire cer-tains à accepter des restric-tions à la liberté? Je prends tions à la tioerte? Je primis l'exemple du secrétaire géné-ral des syndicats allemands, qui a git récemment que si le capitolisme était incapable de résou d're les problèmes du monde moderne il jaudratt essayer quelque chose d'autre.

 Oui, je crois que c'est là un véritable test pour notre société. — Une tendance en ce sens ne se manifeste i-elle pas en

Grande-Bretagne ? - Oul, certes, elle existe déjà.

Je ne suis pas partisan d'un capitalisme libre et débridé. C'est pourquoi je me dépeins moi-même comme un socialiste démocratique. Je veux respecter la liberté, mais le peuple peut très blen nous forcer à emprunter une autre voie si nous n'y menons.

garde. D'où l'importance d'une ibbrement entre l'Est et l'Ouest.

3 Je ne pense pas être abusivement préoccupé par l'absence de progrès de la détente en ce moment-ci, bien que je croie que les Soviétiques essaieront de tirer parti des occasions qui peuvent se présenter. S'ils ont jamais en l'idée de s'assurer la conquête de l'Ouest par la force, ils l'oni abandonnée, mais ils essayent de le faire par les idées.

— Etes-vous inquist de la situation actuelle en Afrique?

#### Nous avons une chance de remédier à notre déclin

- Mais vous aves toujours confiance dans la possibilité de répondre à ces espoirs...

— Je ne parie que de mon pays. Nous avons une chance de remédier à l'indiscutable déclin qui a marqué ces dernières années avec la perte de l'Empire. La découverte du pétrole de la mer du Nord nous a apporté une prime sérieuse — vous notez que l'amplice le terme prime (homes): prime sérieuse — vous notez que j'emploie le terme prime (bonus); je veux dire par là quelque chose qui s'ajoute à ce que nous étions déjà en train de faire — et nous essayons maintenant cette réadaptation du système industriel. Si nous y parvenons, la chance supplémentaire que nous fournira le pétrole.

On entend souvent dire en Europe que vous avez ten-dance à surestimer les possibi-lités ouvertes par le pétrole... — Ce qu'il nous apporte est très important sans aucun doute : de 4 à 5 milliards de livres par an pendant dix ans. C'est appré-ciable, non?

- Estimez-vous que cette perspective contribue à la montée du nationalisme écos-sais?

— Celui-ci s'explique par un certain nombre de lacteurs. Le pétrole a certainement été utilisé comme un moyen d'encourager le nationalisme. Mais il s'agit d'un phénomène qui s'est développé à travers le moude. Nous le constatons partout, Il existe une sorte de nationalisme régional, bien qu'il y ait là une contradiction dans les termes.

— C'est un fait qua le phénomène se manifeste dans les plus grands pays parce que les décisions à prendre sont d'une trop grande ampleur. Les gens ont l'impression qu'ils n'y peuvent rien et pour cette raison préfèrent se concentrer sur ce qui intéresse leur voisinage. qui intéresse leur voisinage immédiat. Et, dans une certaine mesure, le fait que c'est à Bruxel-les que sont prises certaines déci-sions alde à développer un plus grand nationalisme grand nationalisme.

— Cela ne devrait-il pas pousser à l'organisation de pouvoirs régionaux? Qu'en pensez-vous? Nous avons un débat là-dessus en France. Il est vrai que votre pays est moins centralisé que le notre.

 Oui, nous sommes moins centralisés. On discute un peu de ce sujet ici. Mais d'une manière générale, pour le moment — je laisse de côté l'Ecosse et le Pays de Galles, — on se demande si, au cas où nous aurions davantage de décentralisation, cela n'aboutirait pas simplement à crèer un autre schelon de souvernement. arrair pas simplement a creer un autre échelon de gouvernercent. Et l'on a tendance à souligner les inconvénients de la chose plutôt qu'à en voir les avantages. Aussi de ne pense pas que nous irons bien loin dans cette direction en Angleterre.

Angleterre.

Anglais dire que l'Ecosse va avoir trop d'avantages et que, par conséquent, nous devons avoir une forme ou une autre de système régional pour protéger l'Angleterre. C'est un mécanisme défensif purité cul'un essel d'inchitere. plutôt qu'un essal d'instituer un système dont ils pensent qu'il a une valeur en soi.

#### Peu d'intérêt pour les élections européennes ·

Vous avez mentionné les décisions qui sont prises à Bruxelles. Est-on maintenant parvenu à un accord complet en Grande-Bretagne à propos des élections européennes?

des élections européennes?

— Non. Si je veux présenter les choses tout à fait honnêtement, je dirai qu'il n'y a pas précisément autant d'intérêt dans ce pays pour la question que certains le voudraient. Je ne peux prétendre qu'il existe un désir généralisé de nous voir nous engager aussi rapidement que possible dans ce genre d'élections.

— Il est trop tot pour le dire.
Il me semble que le système traditionnel — (N.D.L.R. : le scrutin
uninominal à un tour) — aurait iminominal à un tour) — aurait nombre de partisans, mais il est bien difficile à appliquer avec de si vastes circonscriptions — sept cent cinquante mille électeurs pour un homme. Le manque d'enthousiasme pour de telles circonscriptions explique qu'on envisage un système proportionnel : mais les gens trouvent qu'il donne trop de pouvoir aux partis. D'une manière générale, on peut dire que ceux qui s'intéressent à la question voient mienx les problèmes que les solutions.

Comment caractérisezvous les relations francobritanniques?

– Depùis la visite du président — Depuis la visite du président Giscard d'Estaing lei l'an dernier, j'ai l'impression qu'elles sont très bonnes. Je ne sens aucune espèce d'inhibition dans mes rapports avec vos dirigeants, qu'il s'agisse du président de la République, de M. Barre, et je suis toujours très heureux de pouvoir parler avec eux de n'importe quel sujet qu'ils désirent aborder. Notre approche est tout à fait ouverte. Je pense est tout à fait ouverte. Je pense que la visite de M. Giscard d'Estaing a vraiment marqué un tournant dans nos relations.

### Nous n'aimons pas la politique agricole

des prix agricoles. A un tel point que bien que nous nous soyons que nen que nous nous soyons engagés à appliquer la politique agricole commune, il faut bien admettre que nous ne l'aurions pas inventée si nous avions été là au début de la C.E.E. Cela dit, je n'ai pas noté la moindre hésitation, de la part des gens qui vont à Bruxelles à combattre nour tation, de la part des gens qui vont à Bruxelles, à combattre pour leurs propres intérêts. Quelque-fois ils les dissimplent sous un langage qui tend à faire croire qu'ils se bettent pour la Communauté elle-même. Peut-être ne sommes-nous pas aussi bons à ce jeu que nous devrions l'être...

 Le Labour est divisé, il perà pratiquement toutes les dections partielles. L'endettement de la Grande-Bretagne ment ac la Grande-Dretagne est considérable. Le nationa-lisme écossais et gallois, la guerre civile en Ulster font peser une mence sur Puntié du royaume. Et cependant vous restez au pouvoir. Sur quels éléments vous appuyez-vous pour croire à un redressement de la situation ?

 La raison pour laquelle je reste est ma conviction profonde reste est ma conviction profonde qu'il n'existe pas de politique meilleure et que le Labour Party est le plus capable d'appliquer cette politique. Je ne suis pas d'accord avec toutes vos hypothèses. Nous avons arrêté une politique sur laquelle nous misons pour assurer le rétablissement économique et j'ai confiance que mous y arriverons. Nous jutéerons nous y arriverons. nous y arriverons. Nous lutterons durement pour y parvenir.

-- Comment marche votre accord avec les libéraux ? — Je fais de mon mieux pour qu'il marche. Et comme ils en font autant, je pense qu'il tien-dra jusqu'à l'automne, moment où nous ferons le point à ce pro-

— Aimez-vous le pouvoir? Qu'avez-vous appris en l'exer-çant?

— Je vals vous dire es que fai appris J'ai appris que vous êtes loin d'avoir autant de pou-voir qu'on peut le croire. Le pou-

- Quelle est la perspective la plus probable quant au système électoral?

- Il est trop tôt pour le dire, me semble que le système trame semble que le système tra-

#### — Probublement oui?

- Je suppose que la réponse est oui Oui Disons que j'ai un métier qui mérite vraiment d'âtre accompli, que je peux le faire, que mes collègues pensent qu'il y e des choses que je peux faire, pulsqu'ils m'ont choisi comme leader du parti, et, par conséquent, j'essaie de faire ce travail. Si vous me demandez si cela m'ennulerait de l'abandonner. Sauf si j'étais battu dans une élection, la réponse est non. J'ai oc-Sauf si j'étais battu dans une élec-tion, la réponse est non. J'ai oc-cupé les principaux postes gouver-nementaux : intérieut, finances, Foreign Office, pendant long-temps. Je ne pense pas ue rester en fonctions soit slimportant pour moi à présent. Je prendrai ma retraite à la campagne, où une très agrésble maison m'attend. Mais je pense que maintenant je ma soucie de l'avenir de ce pays — j'espère que je ne fais pas que rationaliser mes désirs — et j'aimerais m'en occuper aussi longtemps que les électeurs me permettront de le faire.

#### L'avenir de la Grande-Bretagne

— Quel avenir envisagez-vous pour la Grande-Bretagne? - Je pense que nous avons un commune actuelle

- Il y a cependant en France bien des hésitations à l'égard de la Grande-Bretagne. Notamment quant à la manière dont vous traitez la politique agricole commune. On pourrait croire que vous n'avez pes encore renoncé à toute idée de la torpiller.

- Nous n'aimons pas la politique agricole commune telle qu'elle se présente actuellement. Soyons bien clairs. Nous pensons qu'elle a été conçua blen davantage dans l'intérêt des producteurs que nous sommes une nation de consommateurs. Il se trouve que nous sommes une nation de consommateurs. La France aussi, mais il est vrai que vous avez beaucoup plus de producteurs que nous commes une nation de consommateurs. La France aussi, mais il est vrai que vous avez beaucoup plus de producteurs appar-itement plutôt à la mojorité.

- Cui. L'une des raisous pour le relatif manque d'enthousiasme qui existe actuellèment ici vis-aire elle la responsabilité de la hausse des prix agricoles. A un tel point que bien que nous nous soyons

avenir très important comme un membre très fort de la Commun nanté, parce que nous plassions entre les principales puis-sances de l'Europe dans les relations entre les principales puis-sances de l'Europe dans les relations entre les principales puis-sances de l'Europe dans les relations entre les principales puis-sances de l'Europe dans les relations entre les principales puis-sances de l'Europe dans les relations entre les principales puis-sances de l'Europe dans les relations entre les principales puis-sances de l'Europe dans les relations entre les principales puis-sances de l'Europe dans les relations entre les principales puis-sances de l'Europe dans les mantét que reus sonces de l'Europe dans les relations entre les principales puis-sances de l'Europe dans les mantét, parce envers la viet en montét davantage — et je constate qu'à travera le monde, sans être trop arrogant, beaucoup d'expérience : nous comprenons comment fonctionnant les pays d'outre-mer. Nous n'avons pas telle-ment fonctionnant les pays d'outre-mer. Pour cette rai avenir très important comme un membre très fort de la Commu-

. . . . .

2627

:50 5 1

77:2

2 7

≥ ,72:25 · ·

Trent to the

241CT: -

en reas

E 1000 :

25.

3 2 1

come:

J. S .... 3 to 25 4 : . .

· ----

A 300 (2. : : -

-

Table 1 2...

3012 E 121 ...

A SECTION AND LONGER SECTION

gar ignal and burners, at

- Je vous dirai cela le jour où la réunion commencera...

n Oui, ce pays a un bel avenir.

Nous avons eu un moment de
guigne; la France aussi. Toutes
les nations ont des hants et des
bas. Mais je prends une vue suffisamment large de l'histoire. Je
crois que je connais mon pays
assez blen pour pouvoir dire ici
qu'il va s'en sortir.

— Voyez-vous un autre su-jet dont vous souhaiteriez parler?

 Nous n'avons rien dit sur les relations Nord-Sud. Ma préoccupation à ce propos est le grand déséquilibre qui existe entre les surplus des pays pêtroliers et les déficits des pays de l'O.C.D.E. comme des pays en role de développement.

Nous devous tâcher de trouver une solution à cela. Laissez-moi poser le problème de cette ma-nière, si je peur : c'est une pense à demi formulée. Si les nations fortes disent: nous ne pouvous
pas nous développer plus vite
parce que nous nous exposerions
au risque d'inflation, quelles
mesures prendrous-nous alors?
L'énorme déséquillime qui existe L'énorme déséquilibre qui existe maintenant pent nona conduire an protectionnisme, à davantage de chômage et de récession. Je pense que c'est ainsi que nous devrions formuler les choses. C'est une des principales questions dont devrait débattre le « sommet ». Je pense que c'est un réel problème. Les uns ont des surplus, les autres des déficits. Il faut les marier. Dans une certaine mesure, le Fonds monétaire international a accompli certains pas dans cette direction. J'espère qu'il va continuer. Il y a ces nouvelles facilités sur lesquelles nous nous sommes entendus. Mais il faut que nous prenions conscience de l'unsence de cette affaire. A défaut, je crains que 1978 ne soit pas la meilleure année que le monde ait cilieure année que le monde sit

Propos recueillis par ANDRE FONTAINE

présente sa nouvelle collection de canapes et fauteuils

encuir

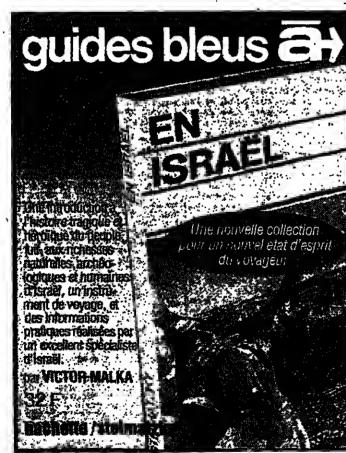

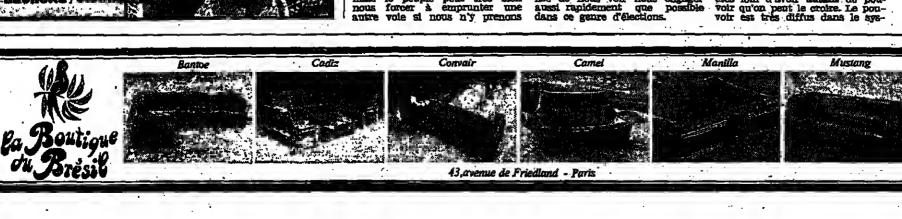











M. Die Hit was in dies

The second secon

el il y a de Brace Viat dire, le la Rece Viate due Julme le Rece

DEUX POINTS DE VUE SUR « LA TRICHERIE »

L'article de M. Michel Debré, « La tricherie », publié dans « le Monde » du 2 mai 1977, continue de susciter de vives réactions, tant sous forme de lettres que de propositions d'articles. Nous publions ci-dessous deux points de vue critiques, I'nn de M. Michel Drancourt, l'autre de M. Jean Feidt.

### L'erreur

cle, leur epporte sa caution.

Ce qu'il ne comprend pas, pas

res de nos entreprises saront

contraintes au protectionnisme. Pour jouer, avac succes, le jeu du grand

marché qu'elles ont mané - et qui

e favorisé l'amélioration du niveau

de vie française. - Il faut des règles

communes qui s'imposent à tous.

Bien sûr, on peut préférer l'Hexa-

gone, mals à quel prix i finies les balsses de prix en termes réels ; fini l'enrichissement per l'échenge ;

finle l'initiative créatrice t SI l'or

veut poursulvre l'adaptation de l'éco-

nomie trançaise aux disciplines posi-

tives de le concurrence et de

l'échenge (donc des libertés), il

Importe de construire un véritable

Merché commun. Feute de l'instaurer en Europe, it n'y a pas, il n'y eura

pas d'industrie informatique euro-

péenne. d'Industrie earoneutique

auropéenne, de technologie evancée

européenne... et demain il n'y eure

européenne i Nous, chefs d'entre-

prise, ferons tous la queue pour nous concilier les graces de lei

groupe eméricain, voirs jeponais, ou

celles d'un caid du ministère de

l'industrie revu el corrigé par le

programme commun. C'est peut-être

cole que veul Georges Marchals.

Le risque dépasse les technique

de pointe. Nos progrès - considé-

rables n'en déplaise sux - pleure-

misère » -: sont avent tout le résul-

tat du peu d'Europe qui a pu se

mettre en place et de le capecité

d'adaptation des entreprises et des travallieurs trançais. Le, Marché

commun au rabaia que les nations

ser son évolution politique,

train de so produire l

lisations en tout genre-n'ont pas pu tuer dans l'œut représente la mol-

échanges vont sé gâter. Quand la crise menace, chacun espère l'ex-

porter chez son voisin en ayant l'illu-

Il est grand tamps de provoquer une innovation politique mejeure

pour que les difficultés soient etiron

tées au niveau où elles surgissen

celul des grands especes. La réa-lité économique, technique, indus-trielle, commerciele, est planétaire :

l'organisation est oetionale. En

ettendani l'organisation mondiale,

Mais Michel Debré ?

même plus d'Industrie automobi

plus que Georges Marchals dont il

est l'atilé objectif (nabonalisme

The series of th All facts de la fact d

les importations déloyales en prode la Grande-Breise de l'Est ont une forte propension

a casser les prix de certains mair chés.

Clar nous arc chés.

SI l'on dépasse les crises sector reletes pour aborder les grands propielles pour aborder les grands propielles pour aborder les grands propielles des années à venir, l'emploi, l'équilibre écologique, la lutte contre l'inflétion, les nouvelles disciplines propied dans le ver des solutions solides sans un monétaires comment peut-on troupe dans le ver des solutions solides sans un minimum de pouvoir politique européen ?

La monnaile ? Les Américains reseale lis ont

La monnaie ? Les Américains res
La mon evalt l'illusion d'an avoir, n'en e guère. Sans union politique, ita 'peu-

out vent parler ou subir. C'est tout L'emploi ? Nous sommes antrés dens une nouvelle croissance — ré-ciamée à grande che par les inquiets e'industriellisent. Nous devona nous en réjouir : les riches que nous commes ont intérêt à être entourés me de riches. Mels cette évolution heureuse touche de plein fouet toute
une série d'ectivités. Il feudra moduter les règles de la concurrence
nécessaire, des reconversions à
l'échelle européenne. Le leire au
niveau d'un setti pays n'a eucun
sens les données sont mondiales,
les réponses ne peuvent pas être
netionales. de riches. Mels cette évolution hou-

La pollution ? Il y a dix ans, nous eviona montré, Louie Armand et moi, cana la Parl europäan (toujours ectuel) que vouloir antrepo tuel) que vouloir entreprendre l'aseachons eu moins inventer l'organisation européenne i

MICHEL DRANCOURT (\*) Refuser l'effort dans cette voie. c'est tomber dans le pannesu des dirigistes qui ont besoin de fron-tières pour construire jeur desporhénan, le hollandais; àtait one vue de bureaucrates obtus. Le Rhin est tisme de la médiocrité (c'est telletoujours pollué; les bureaucrates sont toujours obtus, et Michel Debré, faste d'avoir l'intolligence des phément commode de refuser le

En sens inverse, vouloir le progrès potitique de l'Europe, c'est donner una véritable chance aux Européens de surmenter la crise d'adaptation que nous effrontons et d'exercer un rôle réel dans le monde. netionalisation), c'est que sans un progrès politique européen les mell-

des nains politiques et risquons de devenir des naine en tout. Est-ce que Michal Debré veut nous transformer en nains ?

(\*) Membre du Mouvement euro-péen. Auteur 27ec Louis Armand du Pari européen (1987).

### La passion de se tromper

en croire M. Michel Debre A les traités sont faits pour n'être point lus et encore moins appliques, du moment qu'ils concernent une Assemblée élue au suffrage universel. Certes, des voix se sont élevées pour réclamer, à la faveur de l'élection. une extension des pouvoirs. Pour ceux qui connaissent le Parlement européen, la simple appli-cation des compétences actuelles

suffira blen à la tâche de l'As-semblée élue. Mals, al l'on se réfère à la tradition parlementaire, serait-il illégitime qu'une Assemblée élue venille fonder ses compétences et ses pouvoirs sur le suffrage de ceux qui l'ont élue ? Ou bien y aurait-il selon les circonstances. une sorte d'illégit/mité du suffrage universel, alors que dans d'autres cas, par exemple en matière de référendum, le fonde-

ment en serait juste ?

Il est grave de diviser la qualité du suffrage populaire en fonction d'opportunités plus ou moins aleatoires.

par JEAN FEIDT (\*)

Complicité de la future Assemblée curopéenne avec les autorités communautaires, craint eucore M. Debré... La montre devrait ètre remise à l'heure. Il y a beau temps que la Commission ne rève plus d'être un gouvernement fédéral, comme il y e plusieurs années, que le conseil des ministres, composé de représentants des gouvernements des Etats membres, a noue un dialogue réguller avec le Parlement européen.

La Commission, pour l'essentiel, ne fait qu'informer de ses intentions, de ses propositions et de ses constatations. Pour le surplus, même avec une Assemblée élue, chaque membre du conseil des ministres restera politiquement responsable devant son Parlement national

Il reste à souhaiter que ce contrôle politique soit plus fréquent et plus fécond qu'il ne l'est actuellement. La distance qui s'est établie progressivement entre le Parlement et la Commis-sion est en fonction directe de l'amélioration, au moins formelle. de la relation entre l'Assemblée européenne et le conseil des ministres. Le projet d'élection n'envisage aucupe modification des pouvoirs de conseil qui, en tout domaine, a une vaste compétence de décision et donc de blocage. Stigmatisant le rôle de la Cour de justice. M. Debré ne devrait pas oublier que le gouvernement français n'a jamais refusé d'appliquer l'un de ses arrèts. Il lui est même arrivé, à l'epoque du général de Gaulle, d'annuler certaines mesures prises pour proteger le franc, afin d'éviter d'être

condamné devant la Cour... Grande affaire que l'argent... Le Parlement européen, selon une procédure lourde et compliquée, vote le budget communautaire. A ce jour, il a plutôt fait montre d'un souci d'économies que les groupes socio-professionnels et la Commission des Commu-

nautés européennes ont plutôt

recettes, elles existent partiellement : tarif extérieur commun. prélèvements agricoles, ressources propres et pourcentage de la T.V.A. à déterminer. Il n'y a donc rien de myste-

rieux dans cette espèce de manichèisme destructeur que M. Debrè préte au Parlement européen.

Pour ce qui est des exemptions flecales des fonctionnaires, M. Debré devrait vérifier son information, car elle est totale-ment fousse. Il devralt savoir que dans sa structure le statut des fonctionnaires des Communautés européennes est proche de celui qui est oppliqué aux fonctionnaires francais.

La situation malérielle future des parlementaires élus est inconnue, car elle n'a été ni fixée ni préparée. Là aussi, l'information passionnelle est controuvee. A plusieurs reprises, M. Debrè love l'attitude britannique selon laquelle la Chambre des communes resterait maitresse de l'application des décisions communautaires. C'est là un principe respectable. Mais la logique implique que l'on confie au Parlement français des pouvoirs, des

compétences et une liberté enalogues à ceux de la Chambre des Personne n'e le monopole du patriotisme. Les nationalistes encore moins que les autres. Car ils trichent evec la réalité. Ils préfèrent le rêve du passé à la

réalité du présent. Il est difficile que tout nn procès soit fait sur la base de pétitions, de principes ou d'in-formations erronées ou fausses, à tous ceux, élus, citoyens, fonctionnaires européens ou non, qui, à des titres divers, sont soucleux des intérêts de la France.

Il est toujours dangereux d'exciter la passion nationaliste. Celle-ci d'ailleurs mène parfois à Bruxelles.

Il y a près d'un siècle, c'est là que le général Boulanger avait choisi de mourir, mais par amour, Lui aussi, il avait été possédé per la passion de se tromper.

(\*) Membre de is commission exé-cutive du parti socialiste de Meur-the-et-Moselle, président (faisaot fonction) du comité du personnel

# Roger-Gérard Schwartzenberg



L'Etat spectacle.\* 324 pages, Contre le star system en politique.

Flammarion

### RÉVISIONS BAC

MATH - PHYSIQUE - 27,50 F L'HEURE

MATH-ASSISTANCE

morcsau, le suisse, l'alsacien, le

pendant la foire de paris and forther de CHINE d'ORIENT Les Lisses de France 98 bd haussmann Paris 8°

Des moquettes toujours nettes, des fieurs toujours fraiches, des vitres toujours claires... la Résidence Ctub de Neully sera entretenue quotidiennement par un personnet style.

### **VIVEZ CHEZ VOUS** ET FAITES VOUS SERVIR COMME A L'HOTEL

La "Résidence Club de Neuilly" est une innovation dans l'immobilier. Nous la réservons à ceux qui, toute leur vie, ont été habituès à la qualité et en ont gardè le goût. Nous leur offrons en effet l'opportunité d'acquérir à la fois un appartement de très grand confort avec balcon sur avenue ou sur jardin, parking privé, cave, etc., et de bénéficier en même temps de multiples services : personnel d'accueil pour la rèception, service de restauration en salle à manger ou en appartement, standard téléphonique, secrètariat, service d'assistance mèdicale avec infirmières, aide mènagère...

La Résidence Club de Neuilly met ègalement à la disposition des rèsidents d'èlègants salons de réception, petits salons et salles de bridge. La Residence Club de Neuilly est une formule d'avenir. Et d'ores et déjà, une valeur sûre.

### RESIDENCE CLUB DE NEULLY

137-145, avenue du Roule, 92200 Neuilly. Livraison 4° trimestre 78. Réalisation

appartements. 132, bd Haussmann, 75008 Paris

Tel. 261,80.40

Commercialisation

Bon à découper et à retourner è D. FEAU 132, boulevard Haussmann 75008 Paris, pour recevoir une documenta-tion complète sur la Résidence Club de Neuilly.

presente, sa nouvelle collection. de canapéi et fauteuis

20.00

encuir

tel. 522 88 25 | 88 68 VELIZY 2 tel. 946 28 36

### EUROPE

### L'ÉLECTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

### M. Debré propose une renégociation du traité

M. Micbel Debré, qui a fondé le 20 janvier dernier le Comité pour l'Indépendance et l'unité de pour l'Indépendance et l'unité de la France (1), a présidé mer-credi 4 mai l'assemblée générale de cette organisation. Celle-cl a essentiellement examiné le projet de ratification du traité relatif à l'élection de l'Assemblée auro-mente en préferge universel qui l'élection de l'Assemblée auro-péenne an suffrage universel, qui constituerait « un péril ». En effet, selon M. Debré, « cs projet, tel qu'il est, mai conçu, mai préparé, imprécis dans ses conséquences, constitue une atteinte à l'indé-pendance de la République ». Selon l'ancien premier ministre, « il ne saurait y avoir une seule conception de l'Europe », et ceux qui ne venient pas croire à l'Eu-rope supra-nationala ne sont pas forcément anti-européens. Or, pour M. Debré, « l'Europe qui nous est présentée est la négation des nations, et la France a une des nations, et la France a une exigence de déjense et de diplomatie qui lui est propre ».

L'ancien promler ministre propose qu'une renégociation

soit entreprise avec les antres partenairea de l'Europe des «Neuf» afin d'introduire dans le tratlé de Rome le protocole addi-tionnel sulvant :

e Les hautes parties contrac-tantes désirant assurer le respect des compétences attribuées à l'assemblée par le traité, sont convenues des dispositions ci-après, qui seront annexées à ce

«Article premier. — L'Assemblée se réunit de plein drott chaque année, en trois sessions ordinaires d'une durée d'un mois chacune. » Des sessions extraordinaires de même durée ou d'une durée moindre peuvent être décidées par le conseil.

»Art. 2. — L'ordre du jour des sessions de l'Assemblés est arrêlé

a Au cours de chaque session ordinaire, une séance par semaine est réserpée aux questions des membres de l'Assemblée et aux réponses de la commission. Ces reponses ne sont pas sanctionnées par un vote.

s Art. 3. — La législation de chaque Etat détermine si le mandat de représentant de l'Etat à l'Assemblée européenne peut ou ne peut pas être cumulé avec le mandat de membre d'un Parlement national on avec tout mandat à caractère électif.

» Art. 4. — Les incompatibilités et les inégibilités demeurent du domaine de la législation nationale.

nale.

» Art. 5. — Les membres de l'Assemblée perçoivent une indemnité pendant la durée de la session à laquelle ils participent.

» Art. 6. — Sur recours formé par un État membre, la Cour de fustice peut être appelée à controler la conformité des actes de l'Assemblée aux dispositions du tratté mui firent ses compétences. traité qui fixent ses compélences, ainsi qu'aux dispositions qui, tel le présent protocols, sont annexées

à ce traité »

M. Michel Debré redoute également que la création de circonscriptions régionales dans lesquelles seraient élus les députés à quelles seraient élus les députés à l'Assemblée européenne ne constitue « une marche vers le démembrement national ». C'est pourquoi il propose qu'un article additionnel soft ajouté à la loi relative à l'élection des représentants français à l'Assemblée européenne, qui serait ainsi rédigé:

« Aucune modification à la présenta les qui comporterait divecsente loi, qui comporterait direc-tement ou indirectement création de circonscriptions régionales, ne pourra être acceptée par le gou-vernement au titre de la procé-dure électorale uniforme prévue à l'article 138 du traité instituant la Communauté économique euro-

M. Debré va adresser ces pro-M. Debré va adresser ces projets au premier ministre et à tous les groupes parlementaires. Il a enfin indiqué que si le gouvernement ne prenait pas ses propositions en considération, il voterait contre son texte et il a assuré qu'il ene serait pas seul à le faire».

(1) CIUP, 62, avenue de Suffren, 75015 Paris, Tél. 308-39-65.

### Grande - Bretagne

### Un coup d'éclat de la reine

De notre correspondant

Londres. - C'est per un coup d'éclat politique que le reine Elizabeth e inaugure, mercredi 4 mei, les tâtes marquant le 25° enniversaire de son eccession su trôna. Elle c'est rendue eu paleis de Wastminster pour tulations - des peirs du royeume el de - ses fidéles Communes eu cours d'une de ces Impreseionnantes cérémonles dont les Britanniques ont gardé le secret.

De façon inattendue, dans se réponse é - l'edresse du loyal'ama », elle a talt allusion è quelques problèmes brûlants comme celul de la dévolution des pouvoire à l'Écosse el su Pays de Galles. Après evoir inis rensissance des - espirations netionales ., elle s poursulví : " Mais je ne peux pas oublier que l'al été couronnée reine du Royaume-Uni de Grande-Bretegne... - Après une légère peuse, elle ejoute : ....et de l'ir-lande du Nord, - Cette phrase e déclanché sous les voûtes enciennes la vegue de - hear, haar - qui est ici le signe d'une approbation à la fole anthouaisste et discrate.

En ce lour où les netionellates écossaie fétaient leur succès aux élections locales et ou Bellast était peralysée per une grève des extrémietes protestants. la raina a formulé le vœu que son Jubilé solt l'occasion pour tous les eltoyens de se souvenir des

- bénétices que l'Union e apportés - su pays lui-même et à ses

relations internetionales. Une telle intervention de le les milieux politiques. A Downing Street on declare qu'il s'egissait d'un - discours personnet -. Si le texte en a naturellement été communiqué au pramie ministre, celul-ci n'avait pas à donner son approbation. Les experts en metière constitution nelle rappellent que si la reine n's psi l'habitude de s'sventurei dans des controverses politiques elle garde en le metière le droit a das consails at des avertiscements .. Les porte-parole de vivement réagl : à leur svis, une Ecosse Indépendante devrait faire partie du Commonweelth et rester sous le couronne britannique : néunmoins, ont-ils souligné, e'ils étaient contraints de couronne, ils n'hésiteralent pas-

Le raine a rappelé aussi qu'il y a vingt-cinq ans elle se trouveit encore é la tête d'un empire, qui e fail piace depuis eu Commonwealth, de trente-six nations Indépendantes réparties sur les cing continents. Aussi le Royeume-Uni e-t-il étabil de nouveeux liens avec les pays voleins en Europe. - C'est peut-être, dit-elle, le plus împortante décision prise durant mon règne. -JEAN WETZ.

### DANS SES RÉVÉLATIONS A L'HEBDOMADAIRE ITALIEN « PANORAMA »

### M. Kaplan affirme que Staline songeait à prendre l'initiative d'une troisième guerre mondiale 👍

Rome. — Dans son prochain numero, qui sara en vente le vendredi 6 mai, l'bebdomadaire italien - Panorama commencera la publication d'une série d'articles de M. Karel Kaplan. Cet ancien responsable du parti communiste tchécoslovaque, residant actuellament à Monich. y fait des révélations sur Staline (qui voulait prendre l'initiative d'unc troisième

De notre correspondant

guerre mondiale au début des années 50), sur les circonstances de la mort de Jan Masaryk en 1948, sur la « véritable » histoire des Rosenberg, sur la métamorphose du diplomate américain Noël Field, sur

les services secrets tchèques et le fonc tionnement du Kominform. L'intérêt de ces révélations réside dans la personna-lité de leur auteur, qui eat accès pendant le printemps de Prague à toutes les archives du comité central de son parti, avec pour mission de faire la lumière sur les procès politiques qui avaient précédé cette période.

M. Kapian avait dels su l'occa-sion, an 1963, de consulter les arcbives du parti. Mals de façon très partielle, puisque le secrétaire général de l'époque, M. Novotny, na voulait éclaircir que les circonstances d'un seul procès, ce lu i des nationalistes slovaques. La commission d'en-quète à la qual le appartenait M. Kaplan réussit alors à démontrer l'innocence d'un des princi-paux accusés, l'actuel président de la République, M. Gu et av Husak. Panorama se demande, du Husak. Panorama se demande, do reste, si ce n'est pas à M. Husak que M. Kaplan doit d'avoir pu émigrer : l'actuel président et chef du parti se scrait assuré alusi un témoin à l'étranger, au cas où l'aile dure du P.C. chercherait à relancer cette vieille affaire.

Ce n'est qu'en avril 1968 que M. Kaplan eut accès à toutes les archives du comité central. Una seule restriction : aucun document ne devait sortir de l'izzmeuble ni être photocopié. Pendant quatre mois, à raison d'une douzain et ses collaborateurs purent consulter des millers de M. Kaplan et ses colleborateurs purent consulter des milliers de textes inédits et noter ce qu'ils voulaient. En outre, jusqu'en avril 1969 — date de sa destitution. — le président de la commission de contrôle et de révision du comité central (M. Kaplan avait été nommé à ce poète en août 1968) put interroger à loisir divers protagon le tes de l'énoque des grandes ourges. l'époque des grandes purges, parmi lesqueis M. Novolny et le général Cepicka, ministre de le défense de 1950 à 1956 et gendre du défunt président Gottweid. Il en résulta un document de trois cents rages sur les norcés nollen résulta un document de trois cents pages sur les procès politiques, appelé Rapport Piller (du nom du responsable politique de la commission), dont seule la troisième version — fortement expurgée par M. Kaplan luimême, à la demande des Soviétiques — fut publiée en Europe après le printemps de Prague.

Séances agitées au Kominform M. Kapian s'est vu confisquer par la police, le 30 janvier 1972, quatre gros dossiers de notes. Et à sa sortie de Tchécoslovaquie, il y a qualques mois, on contrôla minutieusement ses bagages. Mais près de six mille pages, cachées en lieu sûr, allaient lui être expé-

et les sources sont indiquées avec prédision.

Anticipant sur les futurs articles de M. Kaplan. Panorama rèvèle, entre autres, que les séances du Kominform furent beaucoup plus agitées qu'on ne le pensait et que les dirigeants tchèques savaient dès 1955 toute la vérité sur les procès politiques (dont le procès Slansky de 1953) et sur le rôle déterminant qu'y jouèrent des conselliers soviétiques. M. Kaplan estime, d'antre part, que Jan Masaryk n'avait pas été jeté par la fenêtre de son appartement le 10 mars 1948, mais qu'il s'était bel et bien suicidé. A preuve, la cople d'une lettre datée du 7 mars et adressée à Staline, dans laquelle le ministre des affaires étrangères tchécoslovaque écrivait : « Quand vous lurez ces lignes, je ne serai plus ici. » M. Kaplan en déduit que « Masaryk méditait son suicide ». Fant-il s'étonner, avec Panorama, que les Soviétiques n'alent jamais utilisé ce document? Ou y voir.

### L'ANCIEN FONCTIONNAIRE **TCHÉCOSLOVAQUE** A-T-IL PARLÉ

DES ROSENBERG!

Contrairement à ce qu'Indiqualt le magazine américain. Time dans sa livraison du 9 mai. M. Kaplen n'eurail jameis affirmé que les époux Rosenberg étalant des - agente - travalitant pour le Tchécoslovaquie, précise la rédection de Penomarame (le Monde du 4 mai). D'allieurs l'article de Time contient plusieura autres inexactitudes, précise l'hebdomadaire. Selon des emis de M Kaplan.

celul-ci aurait même déclaré à M. Mader, chef du bureau de Bonn du megazine, qui l'inter-rogeait eur les Rosenberg Nous ne parlerons pas de cela. . Quant aux autres Inexectitudes, l'une d'entre alles concernerait en particulier le paragraphe consacré à M. Dubcek

Spécialiste d'histoire contem-poraine au c'o m'i té central, rècit, public cette semaine, la thèse du meurtre les avan-M. Kaplan avait déjà eu l'occa-contient d'ailleurs des citations, tageait puisque le suicide aurait la thèse du meurtre les avan-tagesit puisque le suicide aurait démontré une volonté de résis-tance an régime communiste qu'ils niaient?

Le premier article de M. Kaplan est consacré aux plans de Staline. Celui-ci, écrit-il, était convaincu aussitôt après la guerre de pouaussitot après la guerre de pouvoir dominer l'Europe sans recourir aux armes. Et cela par l'instauration progressive du modèle soviétique. M. Kaplan raconte notamment un épisode du voyage a Moscou, en 1946, de M. Barold Laski, président du parti travall-liste britannique. Ce dernier, eu cours d'une séance de cinéma, fut discrètement invité à quitter la salle et à rejoindre Staline qui lui fit de grandes déclarations sur la capacité de l'U.R.S. et de la Grande-Bretagne d'assurer la victoire du socialisme en Europe. Le dictateur du Kremlin émit également, au cours de cette Le dictateur du Kramilm émit également, au cours de cette conversation, l'opinion qu'il existait diverses voies d'accès au socielisme. Cela, nous apprend M. Rapian, devait être confirmé en septembre 1946 au comité central du P.C. tchécoslovaque par son président Gottwald : « Je peux sous assurer que mot aussi durant ma dernière visite à Moscou, fai parté avec Stalins de ce problème. Le camarate Stalins me dit que, comme l'expérience problème. Le camarade Staline me dit que, comme l'expérience l'a démontré et comme l'ensei-gnent les classiques du marxisme-leninisme, il n'exitie pas une seule poie obligatoire qui passe par les soviets et la dictature du prolétariat, mais que dans certaines circonstances particulières il peut y avoir aussi d'autres voles au sociolisme, »

### Le fournant de 1947

Selon M. Kaplan, il y svait seion al Kapian, il y avait alors au Kremiin deux conceptions pour réaliser le socialisme en Europe: celle, plus d'ure, de Molotov, et celle de Stalline, mais les deux thèses n'étalent pas « différentes au point d'obliger ses adversais Staline à liquider ses adversai-res » Lui-meme d'alleurs, changea progressivement d'attitude après avoir constaté que les communistes italiens et français etalent écartés du pouvoir, que le tamment de dépenses président Truman se montrait acrues — l'échec du très ferme et que le plan Marshall Staline. Celui-e; mor réussissait. Il commença par leurs le 5 mars 1953, accentuer l'emprise soviétique sur les pays de l'Est, mais sans se ROSER

départir encore de sa conception défensive.

Le premier tournant daterait de 1947. Rencontrant, en septem-bre de l'année suivante. Gottwald, Staline lui dit que l'armée sovié-Staline lui dit que l'armée sovié-tique finirait par se heurter aux Américains (et non plus aux Allemands, comme il l'affirmait précèdemment). Mals, jusqu'en 1949, e il pensait davantage à la dirigeonts de l'Armée rouge ainsi M. Kapian. e En cas de conflit. Staline pensait que les masses populaires des pays d'Europs occidentale seraient entrées dans la batalle contra les Etats-Unis et que les communistes, avec et que les communistes, avec l'aide de l'armée rouge, auraient en pau de temps conquis le pouvoir s

Ne tenant pas compte de l'arme atomique, Stalina et sex colla-borateurs en étaient arrivés à penser que le bloc socialiste de-vait profiter de sa suprématle vait profiter de sa suprematia militaire en Europe et attaquer le premier. En janvier 1951. Molotov réunit en grand secret an Kremlin une cinquantaine de dirigeants de Parmée rouge, einsi que deux représentants (le secrétaire du parti et le ministre de la défense) de chacun des pays du bloc soviétique : Allemagne de l'Est, Pologne, Hongrie, Bulgarie. Roumanie et Tehécolovaquie.

Roumante et Tenecoslovaquie.

Dominant l'assistance de son fautruli — « comme un monarque», précise M. Kaplan. — Staline lança son mot d'ordre : Il fallait se préparer à faire la guerre « dans un délai de trois ou quaire ans maximum», event que le Etest-Unis prépalitsent ou quatre ans maximum's, event que les Etats-Unis n'établissent de nouvelles bases permettant à leurs borobardiers nucléaires de menacer Moscou a Ce n'était pas la décision d'un homme seul, affirme M. Kaplan, en se fondant sur des documents tchécoslovaques Tous les membres de cette réunion historique, destinée à changer l'avents d'un continent et peut-être de l'humanité entière, purent convancus de la justesse des calculs, des analyses et des objectifs de Staline, et crurent que l'Europe deviendrait vite socialiste s

M. Kapian attribue à la crise economique qui survint dans le bloc soviétique — en raison no-tamment de dépenses militaires accrues — l'échec du plan de Stalline. Celui-ej mourut d'all-

#### République fédérale d'Allemagne

### Mort de l'ancien chancelier fédéral Ludwig Erhard

M. Ludwig Erhard, ancien chancelier d'Allemagne fédérale, est mort jaudi 5 mai, très tôt dans la matinée, à l'hôpital Elizabeth de Bonn, où il avait été transporté d'urgence à la suite d'une crise cardiaque. Depuis plusieurs mois, son état de santé donnait de vives inquiétudes. Agé de quatre-vingts ans, M. Erhard avait été victime, en mars, d'un accident d'automobile à Düsseldort, an cours duqual il avait au une côte cassée et dont il était sorti assez ébranié. Il avait du être bospitalisé à plusieurs reprises depuis

M. "Sohl, président da la C.D.U., a déclaré en apprenant la mort de M. Erhard : - Avec lui, la démocratie chrétienne perd un ami fidèla et un combattant infatigable de la liberté. Par son engagement an laveur de l'économie sociale du marché, il a apporté une contribution essentielle à la reconstruction de l'Allemagne.

### Le chancelier du « laisser faire »

ficultés evalent talt du père un peu oubliè du - mirecle ellemand - le détunte à lequelle président ce symbole ventripotent et tétent cigare de le société d'abondance. La fils de gros et en détail à Fürth -, était d'aitieurs plutôt, eu début du siècle. promis au monde modeste du Bonheur des dames -, et s'y était préparé per l'àcole de commerce. Mais une biessure recue à Ypres pendant la première guerre mondia lui laisse des joisira à l'hôpital et lui parmet de découvrir l'économie poli-

A l'université de Franciort, il prépara se thèse sous le direction du professeur Oppenheimer, qui lenje de marier dans ses cours capitalisme at socialisme. Il dirige ensulte un instilut d'études de la consomi devism projesseur. En 1933, il ratuse d'edhérar eu parti netionalsocialiste ou à l'une des organisatione sœurs. Il traverse le guerre discrètement. Il edresse · toutefois eux conspirateurs qui en lourent la Dr Goerderler un mémorandum eur le sement économique de l'Allenegne qui commence par la phrase ; - Puisqu'il est désormels incontes-

table que la guerre est perdue... •
La Soziale Marktwirtschaft économie sociale de merché - .: t, rician, l'acta de tol d'un croyant. Révélation de Fordre naturel, et non découvarte théorique. Le prolesseur Erhard n'e lamets été un homm's d'équation et l'abstraction économique lui pass. Pour aborder l'économie, il exelte les vertus de tiers ie mol vieitii de Gläubigkeit, qui désignait cette piété de type religieux. L'économiste est elora ce qu'était le souverain pour les phyalocrates : le héraut d'un ordre naturel chargé de promuiguer les desseine de la Providence : - Il est presque tragique d'avoir à le tello deformation intime qua nous ne sommes plus capables de concevoir Fordre autrement que comme organisation. - Telle est la base idéologique de « l'école de Fri-bourg » é lequelle se ratteche ts

professeur Erhard. - Je na crois pas eu miracie. Ce qui s'est produit en Allemagne n'était pas un miracle, et il n'y eura pas de miracle à l'avenir non plus sur le plan de le réanification ... dira-t-il après ses premiers succès. Responsable de la section « Mon-

Les années de récession et de dif- vie économique de notre société sur de nouvelles bases, nous lui evons fait prendre un nouveau départ. tes, é qui leur chef, Kurt Schumecher, evelt donné pour alogan des la tin

#### Le « lion de caoutchouc »

Mais les taits lui donnent reison ; dés 1949, salaires égaux à coux de l'evant-guerre en 1950, excédent d'exportetion dégagé en 1962, première production d'ecler d'Europe en 1955, deuxième réserve d'or du monde en 1957, production industrialia supe-1960. Il n'y e pas d'ennée qui n'epporte son record et qui ne vienne renforcer l'ettachement de l'électe et son ministre des finances.

La chancaller Adenaver, en sant le flambeau à son principal collaborateur, espérait-il qu'il s'y briterall les doigts ? C'est plus que probable. « Vous avez conquis et fail naître la conflance, comme il m'e bien rerement été donné de le voir chez un homme . Iul dit-II lore de son solvantième anniverselm Mais il n'alla pas plus loin dens

il était bien difficile de succéde après quatorza ans de règne, au vielliard cassent et giecé de la chancellerie. Après une lune de miel evec le pouvoir, où l'opinio cia son style débonnaire, M. Erhard offrit le spectacle pitoyable d'un crédit en consiente érosion. Le « Gummilowe » (Lion de caoutchouc) n'était pas fait pour la preser laire - ne sevait ni terminer un ministra, ni mener é son tarme Fexamen d'un problème. Il en Ill le preuve et, pour le première fois fédérale, lut déposé par son parti evant de se voir choisir, en M. Kle-singer, un successeur réputé plus edroit mais qui ne devait pas mieux réussir se sortie de scène.

Lesse du père tovettard, l'Allemagne d'Adeneuer s'est donc donné. tour à tour, deux meîtres complaisants qu'elle ne parvint pas à estimer. Du moins, Ludwig Erherd, à la différence du nazi repenti et ondoyant qui prit sa pieca, n'eura été perdu que per son manque de

### PAULJEAN FRANCESCHINI.

Responsable de la section « Monnale et crédit » de l'éphémère bizone, il pròne le libéralisme dens un paye ravagé, surse une totale conviction.

Au second congrès de la C.D.U. de zone britannique, le 28 eoût 1948, il déclare : « En pranant le tournant de la politique économique eutoritaire à l'économie de marché, noue avons felt beaucoup plue qu'introduire une mesure économique eu sens strict... Nous evons fondé le

### SANTLAUREN rere gauche

hommes

DRIVEN ON A DESERVABBLE BREDUTATION OF SAINTHE SOURCE MATERIAL VEGETARIA HE CHAPARIA I

A PARTIR DU 7 MAI ET CHAQUE SAMEDI



ANNAHAR ET INTERNATIONAL

Un journal hebdomadaire diplomatique et économique en prabe

Pour les lecteurs de langue arabe à travers le monde. Publié par : AN NAHAR Publications Internationales S.A.

Régisseur de publicité : TAMAN sarl.

28, RUE DE BERRI - PARIS 75008 - TEL. 720-67-66





République fédérole d'Allemagne art de l'ancien chancelier sédéral Ludwig Erhard

Therefore is the control of the cont

Le chancelier du laisser faire)

Dates nous le nouvez de nouvez de

1.00 Sept. 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 1 11 11 11 11 MAN

PACE FRANCE

Administration diffusion rive gauche: 26 rue d'Aboukir. 75002 Paris. Tel. 233 3014.

A PARTIR DU 7 MAI ET CHAQUE SAMEDI

AN NAHAR

File barenne eine Gunten Cu Blogg.



### L'ANCIEN PRÉSIDENT LANUSSE A ÉTÉ ARRÊTÉ A BUENOS-AIRES

Buenos-Aires (A.P.P., Reuter, A.P.) — Le général Alejandro Lanusse, qui fut président de la République de 1971 à 1973, a été appréhendé le mercredi 4 mai à Buenos-Aires par la police. Deux officiers supérieurs. l'amiral Pedro Gnavi et le général Aiberto Rey, ainsi que l'ancien ministre de la défense, M. José Rafael Caceres Monié, ont également été arrêtés. On indique dans les milieux informés que ces détentions sont liées à l'enquête judiciaire ouverte à la suite d'irrégularités qui auraient été commises en 1972, lors de la signature d'un contrat pour la construction d'une fordette d'auraintes des la signature d'une d'une fordette d'auraintes de la superiorie d'une fordette d'auraintes de la superiorie d'auraintes de la signature d'une d'une fordette d'auraintes de la signature d'une contrat pour la construction d'une fonderle d'aluminium à Puerto Madryn, à 1450 kilomètres au sud de la capitale.

Le contrat avait été passé entre l'Etat argentin et la firme Aluar, dont les principaux actionnaires étaient à l'époque le ministre de l'économie, M. José Gelbard, et le président de la corporation des entreprises nationales, M. Manuel Madanes. Le contrat avait été approuve par les commandacts en chef de la marine et de l'armée de l'air, respectivement l'ami-ral Gnavi et le général Rey, qui apportaient la caution du gou-

L'arrestation du géaéral Lanusse n'a pas surpris les milieux politiques de Buenos-Aires, L'ancien président, qui représeate une tendance politique modérée, a été mis en cause ces dernières semaines dans la presse d'extrème droite. Celle-ci a établi un lien entre l'ancien chef d'Etat et le banquier Graiver, accusé d'avoir été le financier de la guérilla des Montoneros (le Monde daté 24-25 avril).

On estime dans les milieux in-formés de Buenos-Aires que la détention de quatre importantes personnalités civiles et militaires, dont le général Lanusse, pour-rait être le prélude d'un scan-dale politico-financier de très grande envergure.

#### États-Unis

DANS L'ÉMISSION TÉLÉVISÉE CONSACRÉE AU « WATERGATE »

### < J'ai fait défaut au peuple américain », déclare M. Richard Nixon

Les téléspectateurs français pourront assister, ce jeudi 5 mai à 21 h. 20, sur TF 1, à la première d'une série de trois interviews intitulées « Les mémoires télévisées de Richard Nixoa ». L'ancien president américain, qui démissionna le 9 août 1974 à la suite du scandale du Watergate, a confié a u journaliste britannique David Frost ses réflexions sur sa carrière et sur son rôle

dans le acandale tui-même. Les téléspéctateurs américains ont eu l'occasion de voir mercredi 4 mai une version plus longue et légèrement différente de cette première interview (d'ailleurs quatre émissions seront diffusées aux Etats-Unis), dont rend compte notre correspondant.

Washington. — Les amateurs de spectacles sportifs ou de « dramatiques » n'ont pas été déçus. Ils en ont eu pour leur argent.
Quant aux deux protagonistes du a Watergate show », ils recevront 1 million de dollars chacun. La libre entreprise a du bon. Et le scandale du Watergate, ce drame, et pour certains cette « honte nationale », aura été la source de profits substantiels. Par comparaison le « prive du silence » paraison, le « prix du silence » payé aux maisdroits « plom-biers » qui ont, selon l'expres-sioa présidentielle, « saboté le boulot », paraît bien dérisoire.

L'appart du gain n'est peut-être pas la seule explication de la réapparition de l'ex-président sur les écrans de télévision. La pe-tite fortune accumulée au cours des années de présidence, et aurtout les revenus, évalués à 2 millions de dollars, que doivent lui rapporter ses Mémoires, lui assurent une vie très confortable. Il semble plutôt que M. Richard Nixon n'ait pas voulu manquer

Automatique et toujours inégalé!

Aujourd'hui encore, le champ de mesure de l'Autoreflex reste le seul à s'adapter automatiquement à la focale de l'objectif utilisé : c'est la ponderation variable KONICA! Cet avantage majeur, toujours exclusif, s'ajoute à l'exceptionnelle simplicité et logique d'emploi de ce 24 × 36 réflex à automatisme total, avec présélection de la vitesse. Compact et leger, mais très robuste, il est servi par un viseur très lumineux, ultra confortable et par un procéde riche d'objectifs de très grande qualité!

KONICA

cette occasion de s'expliquer et de tenter de so justifier auprès de l'opinion, peut-être même d'amorcer une rentrée politique.

« Ma vie politique est jinie et jumais plus je n'aurai l'occasion d'assumer une jonction officielle ». 2-t-il déclaré, mais il a ajonté : « Peut-être pourrais-je de temps à autre donner un petit conseil. » Il n'exclut apparemconseil. » Il n'exclut apparem-ment pas d'exercer son influence au sein de son parti, de tenir le rôle de l'homme d'Etat chevronné.

Dès les premières questions, dans ce qui ressemblait parfois à un match de boxe, M. Nixoa a été nettement distancé aux points, évitant de peu le k.o. technique. Tel est, en tout cas, l'avis des milieux politiques de la capitale. Il ne sera pas nécessairement partagé par de larges secteurs de l'opinion publique, notamment des classes moyennes secteurs de l'opinion publique, no-tamment des classes moyennes qui ont pu être touchées par le visage de l'ancien président en gros pian, au bord des larmes. M. Nixon a reconnu avoir com-mis des erreurs de jugement, mais a refusé d'admettre qu'il avait encouragé l'étouffement de l'af-faire ou qu'il y avait participé.

faire ou qu'il y avait participé.

L'empoignade fut passionnante pour les millions d'Américains sur lesquels M. Nixon exerce toujours une étrange fascination. Ils l'ont retrouvé égal à luimème, physiquement peu changé (maigré les, cheveux argentés et les traits légèrement empâtés), avec ses yeux noirs perçants sous d'épais sourells, en bonne forme intellectuelle, toujours redoutable dans la discussion, manifestant une sorte d'autorité naturelle et plus « présidentiel » que jamais, « Un remarquable comèdien », disent ses adversaires, pour qui l'émotion manifestée par M. Nixon est pur artifice. Mais les amis de l'ancien président estiment que sa sincérité a est pas feinte, et qu'il a suffisamment payé pour ses fautes...

M. David Frost, son interlocu-

De notre correspondant

teur, fut impitoyable. Familier du dossier après des semaines d'in-tense préparation. M. Frost avait l'avantage de disposer de docu-ments sonores inédits sortis, oa-ne sait commeat, des archives de ne sait commeat, des archives de l'anciea e procureur spécial ». M. Léon Jaworski, et qui sont accabiants pour l'ex-president (le Monde du 3 mai). Face à l'avorat Richard Nixon argotant comme un robin et presque coadescendant à l'égard de son cadet, le journaliste démontra qu'il en savait autant, sinon davantage, sur la définition légale de la notion d'« obstruction à la justice ». Il parla comme un procureur sévère : « Vous savez bien que vous avez protègé des coupables », et. coupant brutalemeat son interlocateur qui voulait l'interrompre, il conclut péremptoirement : « Un point c'est fout »...

M. Nixon flottait dangereusemeat, harcelé « dans les cordes »,
pour employer une métaphore empruntée à la boxe, tandis que
M. Frost lui assènait une litanie
de citations établissant clairement sa participation aux efforts
entrepris pour étouffer l'affaire.
« Arrêtez-vous, je suis venu sans
notes », murmura alors l'ancien
président. Le spectacle de cet
homme jadis si important, humilié en public, était pénible.

### « Je me suis abattu

moi-même » L'ancten président riposta cependant avec vigueur, portant ici et là quelques coups, défen-dant ses collaborateurs et affir-mant qu'il a'était pas un « bou-cher » prêt à sacrifier ses amis. Sur le fond de l'affaire, M. Nixon a'a pas reculé d'un pouce. Il affirme toujours a'avoir pas été mis au courant du cambriolage

et nie avoir approuvé ou encouragé le paiement du « prix du
silence » aux « plombiers ». Il
reste convaincu de n'avoir commis aucun « délit » le rendant
passible d'une « mise en accusation ». Comme Tartuffe, il
semblait vouloir « réparer le mai
de l'action par la pureté de ses
intentions ».

Dans les dernières minutes.

intentions n.

Dans les dernières minutes,
M. Nixon fit une confession publique assez poignante : « Oui, fai
failli à mes amis, à mon pays, à
notre système de gouvernement... ». Rappelant qu'il avait
songé à démissionner dès la fin
d'avril 1973, il précisa qu'il y
avait renoncé en raisoa de ses
responsabilités dans la politique
étrangère. Humblement, il déclara : « Je ne me suis pas seulement trompé... J'ai dit des choses qui n'étaient pas vraies. Je le
regrette projondement. » Il refusa
cependant, comme le lai suggérait M. Frost, de presenter ses
excuses aa peuple américain.
« Il y a des gens pour qui admettre ses fautes n'est pas suffisant. D'accord. Mais s'ils veulent
me jeter à terre et me fatre ramme jeter à terre et me fatre 72m-per sur le sol, non, jamais. » L'ancien président révéla un

moment sa nature de politicien « carnassier » : « Je me suis abattu moi-même. Jai donné a mes adversaires une épée, ils me l'ont enfoncée dans le corps et Font enjoncée dans le corps et l'ont tournée avec délices. Je suppose que si favais été à leur place, fen aurais jait tout autant. » Mais la conclusion demeura humble : « Oui, fai fait déjaut au peuple américain et faurai à porter ce jardeau tout le reste de ma vie. J'ai jait trop de mauvais jugements, les pires erreurs venaient du cœur, et non de la têle, mais je dois vous dire que si un homme dans cette haute postition doit avoir du cœur, sa tête doit toujours commander. »

un grand spectacle certes, mais pénible, et même par certains cotes dégradant, qui souligna les aspects sordides du mode de vie américain, où tout se monnaye, même l'honneur d'un président. Une interview ne saurait rempla-Une interview ne saurait reinpla-cer un procès en bonne et due forme (rendu impossible par le pardon de M. Ford), on une mise en accusation par le Congrès, devenue sans objet avec la démis-sion da président. HENRI PIERRE

M. Nixon au confessional

verront pas l'intégralité des trantedeux heures d'entretlans enregistrés entre l'ancien président et son interlocuteur britannique, David Frost, mais seulement quatre fois quatrelité à soixante-dix-sept minutes par

l'administration Nixon (amputée, par rapport aux Etats-Unis, du temps nécessaire é « caser » les questions concernent la France, et quelques ponctions laites dane le - supplement - englais et Italien), mais celle du 26 dépendra, en grande partie, des



(Dessin de PLANTU.)

.........

E ODEL

I PATE AND A STATE OF

spectateurs françaie n'en auront que Ces émissions passeront les 5, 22 et 26 mai, sur l'écran de TF 1, qui en a acquis les droits pour la somme lique de 125 000 dollars (environ 600 000 FJ. Modique, en effet, parce que les télévielons étrangères qui nous ont devancés, comme le B.B.C. et la R.A.I. Italienna, ont d0 verser te double pour une houre de plus seulement, sans bénéficier pour autant d'une majoration de l'ingénieuse prime à l'echat imaginée par l'esprit fertile de David Frost : chequa client étranger a obtenu par contrat le droit de posar à M. Nixon, uns demi-haure de questions Intéressant particullèrement le pays

Pour le reste, on verra... ce que l'on verra. A l'origine, en bon carté-sien d'outre-Manche, David Frost avait projeté de répartir la » matière première » de ses face à face en quatre émissions : 1) Nixon, l'homme quatre émissions: 1) Nixon, l'homme et sa carrière: 2) la pollique lintérieure du président déchu: 3 as pollique étrangère: 4) l'affeire du Watergete. Des considérations purement commerciales ont incité David Frost, non seulemant à commencer par le demier épisoda mais é - rebatire les cartes - de sa rétrospective nixonienne selon un schéma qui n'est pas complètement arrêté à ce jour. Ces changaments de derniar momant eussent été impossibles si David Frost n'avait loué les services d'un équipemant de montage ultra: moderne marchant par ordinatsura. Autre avantage de ce système: Il entretient un - suspense » qui contribuera su succès de l'opération.

La » glorjeuse incartituda » de ce ganre de sport (qui a pu, antre autres reisons, rebuter les grandes chaînes américaines, habituées à d'autres méthodes) fouche principalement les clients étrangars de David Frost. Le contrat, signé à Paris le 26 mers par la direction de IF. 1, ne concède dans les faits qu'une marge étroite de sélection et d'intervention, les films dans leur lormule définitive, n'étant livrés qu'au fur et à mesure de leur passage sur les écrais eméricaines, Ainsi l'émission du 22 sèra l'intervention. et sa cerrière ; 2) la politique inté-

ultimes péripéties du montage de l'original. Assistera-t-on è un dialogue sur les » demiers jours » de M. Nixon ? Préférera-t-on les souvenirs de ce demier sur sa politique vietnamienne el ses réactions é l'opposition véhémente qu'elle souleva?

Le mystère reste entier... L'intérêt de ces conlessions en fauilleton est indiscutable, encora qu'elles ne suggérent pour l'instant qu'une conclusion : à savoir que David Frost est beaucoup plus lort dans la négociation et le manlament de ses - bandes » que ne l'a été M. Nixon avec celles qui

### CORRESPONDANCE

### ET SI LE PRÉSIDENT **ETAFT UN VRAI CHRÉTIEN...**

M. Dominique Mouchot, de Montpellier, nous écrit à propos de la personnalité du nouveau président des Etats-Unis



fratter en co. . . .

W NEAR MALLIE A

d projet en

--- The feet the

The same of the sa

---

化基金加基基金

17. Tarent of the Park The Total

A L'ASSEME

le gonvernement accepte d

alle la discrimination raci

le cooperation internationale

en matiere de brevets

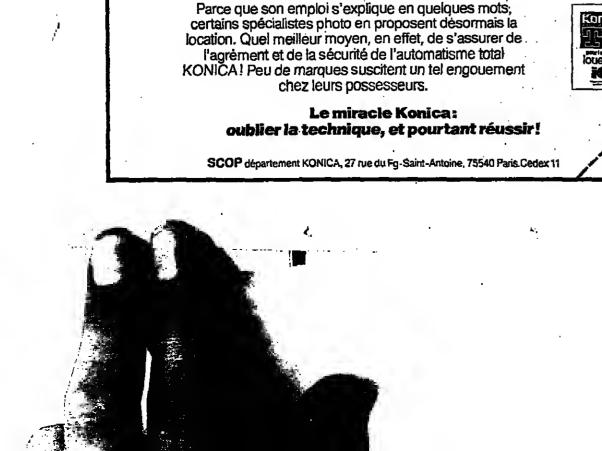

Pour l'essayer, louez-le!



Les sciences

humaines

chez Flammarion.

l'action et le discours du conte saisis dans une analyse

théorique de l'inventeur d'une linguistique révolution-

Dans la Nouvelle Bibliothèque Scientifique,

collection dirigée par Fernand Braudel:

Un conte des Mille et Une Nuits

Une histoire de guerre et de foi; l'espace, le temps,

ngoureuse et novatrice.

André Miguel

Ajib et Gharib.

340 pages, 65 F.

Une introduction à

par Antoine Gallien:

Noam Chomsky

210 pages, 38 F.

De la déclaration au

texte officiel, Eric Cahm

pensee politique, philosophiqu

naire: la grammaire générative.

Dans Dialogues, collection dirigée

Dialogues avec Mitsou Ronat

ANORE MIQUEL

AN

NOAM CHOMSKY

C'ALOCKES

ENANOS JOLAG

ABETCHAS

### POLITIQUE

### A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

### Le gouvernement accepte de rétablir des sanctions pénales contre la discrimination raciale dans les relations économiques

E WATERGATE »

teller in the

m fate -

SE TENNETT TO SEE Bearing the same of

-

gapet on American services

 $=_{p+k_{2}}\left( (2\pi )\log \pi _{2}\left( 2^{p+k_{2}}\right) \right) dt$ 

The state of the s

The second secon

gar salah di Pi

-

clare M. Richard Nixon

Mercredi 4 mai, sons a sidence de M. BROCARD (RLI), l'Assemblée nationale achère l'examen du projette de loi portant diverses dispositions d'ordre économique, de contribue de l'acceptant de l'acceptant

100 mm

L'Assemblée examine ensuite plusieurs projets de loi autorisant la ratification et l'application de trois accords qui simplifiemt les règles internationales d'obtention et de protection des brevets:

— Le traité de Washington, signé en juin 1970 par trente-cinq pays, doit permettre, par le jeu d'un seul dépôt, d'une demande internationale auprès d'un office récepteur, de déclencher la procédure conduisant à la délivrance du hevet dans plusieurs pays;

— La convention de Munich d'octobre 1973 instante une procédure unitaire de délivrance de brevets commune aux seize Etats signataires. Un office européen

signataires. Un office européen de brevets délivre s'il y a lieu un brevet européen, correspondant à la délivrance d'un falsceau de brevets nationaux identiques ; bourg, signée en décembre 1975 par les neuf États membres de la C.E.E., instaure un jurevet communautaire du a un parac-

MM. COUSTÉ (app. R.P.R.) et EHRMANN (R. L.), rapporteus, présentent ces accords destinés à assurer une meilleure coopération internationale en matière de

Pour M. TAITTINGER, secré-taire d'Etat aux affaires étran-gères, ces trois accords repré-sentent un ensemble cohérent et positif qui améliorera la situation dans un secteur important. Pour M. BOULLOCHE (P.S.), la législation internationale sur les bre-vets est l'un des moyens de la domination que les pays riches et évolues exercent sur le tiers-

M. ODRU (P.C.) expose ensuite M. ODRU (P.C.) expose ensuite
les craintes qu'éprouve son groupe
quant aux effets de ces accords
sur le fonctionnement de l'Institut national de la propriété industrielle. M. RUFENACHT, secrétaire d'Etat auprès du ministre

(I) D'article 187-L applicable à tout dépositaire de l'autorité publique ou citoyen chargé d'un ministère de service public, prévoit un emprisonnement de deux mois à deux ans et une amende de 3000. F à 30 000 F ou l'une de ces deux peines seulement.

L'article 416, applicable à toute personne fournissant on offrant de fournir un blen ou un service, prévoit un emprisonnement de deux mois à un an et une amende de 2000 F à 10 000 F ou l'une de ces deux peines seulement.

Il est ainsi prévu que les peines énoncées aux articles 187-1 et 416 du code pénal (1) seront également applicables aux actes syant contribué à rendre plus difficile, par toute personne physique ou morale, l'exercice d'une activité économique, dans des conditions normales, et ce en raison de son origine, de con ethnie, de sa race ou de sa religion. Les dispositions de ces articles ne sont toutefois pas applicables lorque les faits visés sont conformes à des directives du gouvernement prises dans le cadre de sa politique économique et commerciale ou en application de ses engagements internationaux.

Les députés examinent ensuite l'article relatif à la Sécurité sociale des artistes. Par 286 voix contre 183 sur 476 votsants, its suppriment une disposition votée par le Sénat et selon laquelle l'ouverture des droits était de droit quel que soit le montant de la cotisation versée. Est également supprimée une disposition qui précissit que le montant des coitsations serait proportionnels aux revenus imposables sans qu'aucun minumum puisse être pris pour base forfaitaire. Apreè avoir repris le texte de l'article tel que voté en première lecture, l'Assemblée adopte l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

pas d'inquiétude à avoir pour le personnel de cet institut, dont la réduction d'activité sera « progressine et limitée ».

En ce qui concerne la Conven-tion de Luxembourg, M. Foyer (R.P.R.), président de la commis-sion des lois, estime qu'elle ne règle pas de façon convenable la question de la langue. Aussi invite-t-il le gouvernement à user de la réserve qui figure dans cette convention et qui permet à un Etat d'estiper une badaction

marchés publics qui, sinon, leur sersient interdits.

estima indispensable qu'un bravet étranger, opposable en France à des Français, soit rédigé dans leur langue afin qu'il soit comprében-sible.

sine.

M. Taittinger relève les inconvenients qu'aurait fatalement la mise en jeu de la réserve (augmentation du coît des brevets diminution des brevets communautaires, altération du caractère unitaire du hrevet) mais précise que le gouvernement a néanmoins l'intention d'alter dans le sens désiré par MM. Foyer et Lauriol.

Pour M. Rufenacht, les trois accords en discussion renforceront la protection des inventeurs français, tout en la rendant moins enfense. Il leur appartiendra de déterminer eux-mêmes quel type de brevet ils auront intérêt à de-

de brevet ils auront intérêt à demander.

Lors de l'examen du projet relatif à l'application du traité de
Washington, l'Assemblée adopte
un amendement de M. Ehrmann
précisant que la loi n'est pas
applicable dans le Territoire des
Afars et des Issas et ce afin de
respecter les compétences de
l'Assemblée territoriale. Elle vote
un ameudement identique en ce
qui concerne l'application de la
convention de Munich. Puis elle
décide également de permettre au
gouvernement d'autoriser le dépôt des demandes de brevet européen dans les centres régionaux
de l'Institut national de la proprièté industrielle. L'Assemblée
décide d'obliger cet Institut à
mettre à la disposition du public
une traduction française des
abrégés des demandes de brevet
communautaire, dans les trois
mois de leur publication. Elle fait
de même en ce qui concerne l'application de la convention de
Langenbourg, Puis elle rend ce
texte applicable au département
de Saint-Pierre-et-Miquelom et
aux territoires d'outre-mer, à
l'exception du Territoire francais des Afars et des Issas-

un Etat d'exiger une traduction dans sa langue. Opinion partagée par M. LAURIOL (E.P.R.), qui adoptés par l'Assemblée.

### Les groupements momentanés d'entreprises

En séance de nuit, sous la présidence de M. ALLAINMAT
(RS.), l'Assemblée examine le
projet de loi relatif au contrat
de groupement. L'atané d'entroprises (CME).

En séance de nuit, sous la prétroumandées ou sous-traitées.
Intervenant dans la discussion
générale. M. CLAUDIUS-PETIT
(réf., Paris) souhaite que l'éloge
des petites entreprises ne conduise

generale, M. CLAUDIUS-PETIT (ref., Paris) souhaite que l'éloge des petites entreprises ne conduise grandes.

M. INCHAUSPE (R.P.R.), rapporteur, rappelle qu'en l'absence de toute réglementation s'est développée, depuis une trentaine d'années, une forms de coopération (de G.M.E.) dans laquelle les entreprises, tout en conservant leur totale autonomite de gestion, unissent temporairement leurs forces pour réaliser une opération déterminée. Le texte en discussion comble un vide juridique en évitant que l'assimilation jurisprudentielle des G.M.E. aux sociétés de fait (avec ses conséquences en matière de Dans la discussion des articles la commission des lois et MM L'HUILLIER (P.C.), MAI-SONNAT (P.C.) et RIVIEREZ (R.P.R.) proposent une nouvelle rédaction de l'article 3 qui rend facultative et non obligatoire la responsabilité globale du manda-taire commun vis-à-vis du maître de l'ouvrage. Il est précisé que chaque membre du groupement n'est responsable que des suites des prestations qu'il s'est engagé ses conséquences en matière de responsabilité vis-à-vis des tiers créanciers) n'entrave le dévelop-pement d'une formule qui permet aux PME d'accèder à certains

Proposition refusée par le mi-nistre, qui estime qu'elle dénatu-rerait la portée du projet et ferait courir des risques au maître de l'ouvrage. Il accepte cependant un texte de compromis qui précise seraient interdits.

« En légalisant les G.M.R., déclare M. PEYREFITTE, garde des sceaux, le projet entend javorisor le développement des petites entreprises et améliorer la sécurité des contractants. 3 Ce texte définit le contrat de G.M.E. par l'existence d'un contrat écrit, détermine le responsabilité de chacun des membres du de garantr en application des Articles 1792 et 2270 du code civil L'Assemblée adopte l'article 3 ainsi rédigé.

Puis elle adopte, après un long débat entre le ministre et lour des prestations qu'il s'est engagé à fournir ; seul le mandatier est responsable de l'exècution de contratie et vis-à-vis des tiers : elle est limitée aux fournitures ou pres-

groupement.» L'ensemble du pro-jet, ainsi modifié, est adopté par l'Assemblée

let, amsi modifie, est adopté par l'Assemblée.
En début de séance, elle avait a dopté, après avoir enteudu MM GERBET (RL), rapporteur, et PEYREFITTE, garde des scesux, le projet de loi modifiant l'alinéa 4 de l'article 175 du code pénal.
Cet article interdit aux élus locaux de prendre qualque intérêt que ce soit dans les actes dont ils ont l'administration on la surveillance. Cet alioéa 4 prévoyait toutefois une exception dans les communes de moins de 1500 habitants dans le limite d'un montant global de marché de 10000 francs par an Le texte relève ce plafond, inchangé depuis dix ans, à 30000 francs, afin de tenir compte de l'évolution des prix.

### DES ASSISTANTES MATERNELLES

tre indiquait, par ailleurs, expres-sement (denxième paragraphe) que les commissions compétentes des deux Assemblées avaient souhaité que le gouvernement prenne

(Publicite) l'ans le cadre des activités de IN COMMISSION CON AFFAIRES ECONOMIQUES, la Loge « PEMAN-CIPATION » organiso le mercredi 11 mai 1977, à 20 h. 30, dans l'Hôtel du Grand Orient de France : 15, rue Cadet, 75009 PARIS, une réaniou-débat sur le thème :

> LIBERTÉS et TOLÉRANCE »

MON. BADDINTER, KRIVING, NEU-WIRTH et WELL présenteront et

### LE STATUT Mme Pritsch, député de la Mo-

Mme Fritsch, député de la Mo-selle (réf.) nous met en demeure, en invoquant le recours de la loi, de publier la mise au point sui-vante. Le Monde est-il capable de reconnaître une erreur? J'en doute en lisant le commen-

taire dout vous faites suivre un extrait de ma lettre du 21 avril (numéro daté du 27 avril, p. 12). (numero daté du 27 avril, p. 12).

Je m'étais bornée à remarquer
que, contrairement au titre et au
contenu du compte rendu publié
le 21 avril, l'extension du statut
d'assistantes maternelles aux assistantes employées par les services de l'aide sociale (et non, je
la réside aux e nourriess de le répète, aux « nourrices de l'Assistance publique ») résutait du vote d'un amendement gouver-nemental déposé à l'Assemblée le nemental déposé à l'Assemblee le 5 avril, et non au Sénat le 19 avril, comme vous l'affirmez. Ce point est d'ailleurs fort bian constaté par M. Mézard, dont vous citez l'intervention, eu la tronquant. Je n'ai rien dit de plus, et ce que j'ai dit n'est pas contestable : vous trouverez, sous ce pli, la photocopie de l'amendement en cause signé par Mme Veil. Ma lettre indignait, par ailleurs, expres-

n'ai donc nullement nié le rôle

n'al donc nullement nié le rôle joué par le Sénat, à cela près que le terme « initiative » employé dans la N.D.I.R. est constitution nellement erroné (article 40 de la Constitution)...

[Nous n'avous jamais affirmé que le 5énat avait adopté l'amendement en question avant l'Assemblée nationale Nous avous seulement dit, nous référant à l'intervention du rapporteux. M. le sénateur Mérand, que la teur, M. le sénateur Mézard, que la commission sénatoriale avait réclamé un an plus tôt (la 22 avril 1976) la mesure d'extension prévue dans l'amendement gouvernemental. Littéralement, en effet, il ne s'agissait pas d'une « initiative » législative.]



réunit et présente les textes fondamentaux qui ont jalon-

né les cent cinquante dernières années de notre Histoire.

Dans Science, collection dirigée par Joseph Goy:

"C'est un livre qu'il faut absolument mettre entre toutes les mains. Serge Moscovici - Le Nouvel Observateur. Dans la Nouvelle Bibliothèque Scientifique, collection dirigée par Fernand Braudel: Jacques Ruffié De la biologie à la culture. (paru en novembre 1976) 594 pages, 90 F.

**FLAMMARION** 

TO THE OWNER SI VOUS MESUREZ 1,80 M OU PLUS (jusqu'à 2,10 m). SI VOUS ETES FORT GRANDES TAILLES PRÉT-A-PORTER Collection Printemps 77 Costumes légers, Vestes, blazers, ensemble Jeans, sahariennes, větements de peaux. Exclusivité MAC DOUGLAS. Pantalons légers, pulls sport et ville, 4 longueurs de manches. Livrès immédiatement. 40, Ar. de la République Métro Parmentier Parking gratak



### Le gouvernement envisage une réglementation des sondages Dans un supplément consacré M. SOISSON VEUT INSTAURRE

pour les élections législatives

porte-parole, a précisé mer-credi 4 mai, après le conseil des ministres, que le gouvernement souhaite que le projet de loi relatif aux soudages soit étadié et adopté à la session d'automne, au plus tard de telle sorte qu'il puisse être appliqué aux prochaines

Une proposition de loi de M. Dailly interdisant la diffusion des sondages pendant les cam-pagnes électorales a déjà été adoptée par le Sénat le 19 dé-cembre 1972. M. Marc Laurioi (R.P.R.) a déposé à l'Assemblée nationale une proposition voisine qui prévoit une stricte réglementation des sondages pendant une période de quatorze jours avant l'ouverture de la campagne électorale et l'interdiction de publier les régulitats nemont la campagne. les résultats pendant la campagne elle-mème.

. M. JEROME JAFFRE directeur des études politiques à la SOFRES, a déclaré à France-

e Il y a plusieurs choses dans le projet de loi qui nous est pro-posé. Il y a tout d'abord ce qui concerne la décatologie des pu-

M. Jean-Philippe Lecat, blications des sondages d'opinion, porte-parole, a précisé mer-predi 4 mai, après le conseil sans doute une bonne chose. Les sans doute une bonne chose. Les élections municipales du mois de mars avaient manifestement montré des problèmes importants relatifs précisénent à la publication des enquêtes, et les instituts sérieux, les journaux sérieux, souhaitaient depuis longtemps que soient prises de telles mesures. Il n'est tout de même pas évident que ce qui concerne la sures. Il n'est tout de même pas évident que ce qui concerne la déontologie d'une profession soit du registre des législateurs. L'aurais préféré pour ma part que la profession des sondeurs et la profession des fournalistes examinent en commun les mesures à prendre dans cette vole. 2

M JEAN-MARC LECH, directeur de l'IFOP, considère qu'un institut de sondage doit effectivement faire la preuve qu'il est capable d'effectuer des sondages, notamment puè-èlectoraux, « d'une façon indépendante, rigoureuse et scientifique ». En revanche, il se déclare opposé à une réglementation qui interdirait la publication des sondages dans la semaine précédant une élection nationale. S'il devait en être ainsi, « l'IFOP se retirerait complètement de la campagne », a déclaré M. Lech.



(Dessin de KONK.)

### Pour une déonfologie

exercice de la démocratie. Même

si l'effet d'entraînement our le

corps électoral pent être dis-

qu'un leader politique puisse

commander et paver cher un eondage plus ou moins « bidon »,

écarter les quelques résultats

cul risqueralent de le desservi

et publier à grand fracas ceux

qui lui sont favorables. Alors

en principe des chances égales

ca n'est pes tout à fait le cas

dans la pratique. Les sondages

ne peuvent, pas plus que l'atfi-

chaga ou les temps de parole à le télévision, échapper dans

précisément ils prennent toute

leur importance - à une sur-

ordre. Une déontologie minimale est indispensable. Le public

doit connaître les noms de ceux

qui ont commandé et payé les sondages, le date à laquelle les enquêtes ont été affectuées, le

nombre de personnes interrogées

et la composition de l' « échantillon - retenu. Enfin, en cas

de publication, il peut exiger

l'assurance que toutes les ques-

tions posées et loutes les ré-

ponses reçues sont portées à

état de cause et en tout temps les organes de presse qui dif-

fusant des sondeges à donner,

sous une forme à convenir, ces

Indications oux lecteurs et audi-

A pertir de là, faut-il règiemen

phitôt dès l'ouverture de le cam-

pegne « officielle » ? Quant à

l'Inelliution d'une « commission

des eondages « qui délivrerait

un label eux entreprises sérieu-

ses acceptant de se plier à cer-

taines conditions d'enquête et à

certains contrôles, elle n'atten-teralt pas à la liberté et semble également s'Imposer. — P .V.-P.

ctoreux pandant le semaine qui précède le scrutin ? Ou bien

teurs paraît très souhaitable.

sance. Obliger, en tout

que préconiser, que faire ? . pagnes électorales vise à donner

La réglementadon des sondages, leur Interdiction éventuelle dens les jours qui précèdent les soulèvent des questions de principe et de moda-

menter, contrôler, interdire, c'est. évidemment attenter à le liberté de l'Information. Male, à l'Inverse, peut-on condnuer d'edmettre que les seules formations mander des sondages, ne retenir que les chiffres qui leur sont favorables et alimenter einsi leur propagande ? Dolt-on tolérer que n'importe qui puisse légalement près de trois cents « instituts » de de genre en France I - et diffuser n'importe quels chiffres présentés sans aucun contrôle sans aucune garantie, comme

Les modalités d'une réglementation éventuelle ne sont pas moins difficiles à établir. Feut-il se contenter d'interdire non les sondages male seulement leur publicadon en période électorale, ou dolt-on eller jusqu'à défendre d'en entreprendre pendant cette période ? Dans le premier cas, les partie et candidets « riches », qui pourront toujours en commander, disposeront d'àléments d'appràcison que les moins blen pourvue ne nourront s'offrir. Dans le escond. comment sera-t-il possible d'emquêteurs d'interroger le public? Et ne peut-on craindre aussi que, feute d'être diffusés par le France, les sondages aclant pubilés dans des pays volsine, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, et exploités ensulte chez noue dans le campagne?

Pourtant, et on l'e mesuré plus que lameis à l'occasion cipeles, l'abus et, parfois le truquege des sondages contribuent à fausser le jeu, nuisent à l'équité

#### L'« INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE » ÉMET DES DOUTES SUR LES CAPACITÉS DE M. GISCARD D'ESTAING A DIRIGER LE PAYS.

L'International Herald Tribuns édité en Europe consacre dans son numéro du 5 mai um supplément de dix pages à la France. Bien que qualifiée d'« économique » cette « vue sur la France » (« The out look for France ») s'ouvre, comme cela s'impose dans les circonstances actuelles, sur une analyse du « défi» que la gauche unie a lancé à la classe dirigeante (« establishment »). C'est la réorganisation de l'industrie, une « promesse qui se heurte à une forte résistance » et la restructuration des différents secteurs qui la composent que le la restructuration des differents secteurs qui la composent que le journal américain s'attache surtout à décrire, sans oublier le rôle des syndicats et les désillusions qu'ont fini par susciter les méthodes de management, à l'américaine.

Dans un article traitant de la gauche et des querelles au sein de la majorité, M. James Goldsde la majorité. M. James Golds-borough présente ce jugement sur le président de la République : « M. Giscard d'Estaing a, jus-qu'à présent, été un mauvais homme politique. Il n'a pu em-pêcher ses lieutenants de com-mettre une serie d'erreurs très dommageables. Il a été incapable d'inspirer la nation au moyen de réformes substantielles, bien que la jaute en incombe sans doute principalement aux gaullistes. Il principalement aux gaullistes. Il a été incapbale de trouver ou de conserver les hommes qui au-raient pu assurer la victoire. Il est presque isolé au moment d'entrer dans la période électorale-

> Caci ne signifie pas que les élections de 1978 seront perdues. La France est la France, une nation fort conservatrice, et la gauche perd habituellement, quel-les que soient les fautes de la droite. (...)

» L'objectif de la coalition (gouvernementale) pour les onze mois à venir est de suffisamment enterrer ses différences a f n de l'emporter aux élections. Si l'on en juge par ses performances passées, ce pourrait être une idche impossible.

AU SEIN DE LA MAJORITÉ

M. Jean-Pierre Soisson, secré-taire général des républicains in-dépendants, a donné des indica-tions mercredi matin 4 mai à l'Assemblée nationale, devant le l'Assemblée nationale, devant le groupe parlementaire de son parti, sur l'organisation de la prochaine « assemblée extraordinaire » du mouvement convoquée les 20 et 21 mai à Fréjus. Après cet expasé, M. Soisson, accompagné par M. Roger Chinand, président du groupe, e'est entretenu avec les journalistes.

Il a notamment déclars a Nous nous réjouissons du climat nouveau qui se-crée dans la majorité. Ce climat doit être celui de l'unité et il doit être marqué par l'esprit d'offensioe. Les R.I. pour leur part souhaitent discuter avec l'ensemble des autres formations maioritiers des cutres formations maioritiers. rensemble des autres formations maioritaires. Mon souct, personnellement, est de rencontrer tous les leaders des partis alliés afin de créer les conditions d'un dialogue constructif. Vous savez ce qu'il en est pour le R.P.R. J'envisage aussi de rencontrer M. Jacques Barrot (secrétaire général du C.D.S.). »

Le secrétaire général a a jouté:

Le secrétaire général a ajouté : d'avoir parié avec nos parterai-res: Par exemple, je ne souhaits prendre avoune décision d'inves-titure en oue des élections légis-latives tant que je n'aurai pou rencontré les autres responsables de la majorité. Je tiens d'ailleurs de sifirmer d'entrée de jeu qu'il y a un certain nombre de députés qui ont été élus facilement aux-quels nous apporterons sans dis-

réaffirmé qu'il n'y avait pas en de conflit entre M. Ponistowski et conflit entre M. Poniatowski et lui. Il a souligné : «L'équipe qui een mise en place après l'assembles générals de Fréjus sera la mienne. C'est moi qui nommerai les responsables. C'est danc ce cairs que M. Alain Griotteray pourra être appelé à exercer des fonctions. »

Le secrétaire d'Etat a indiqué que le dispositif nécessaire à l'organisation de l'assemblée générale serait définitivement mis en place avant la fin de la semaine;

image de marque de notre moi vement.

DES HORDERSHIS !

le p.C. proteste après le des representants à

im certains erganism

M 74.

to programme and the programme

A to descript complet ser

MEDICAMENTS

Manes 15 henry limites

de leas Colons

Steenamiel Cui donto de con granta de con apropria

Par la det in der in der

place avant la fin de la semaine; interrogé sur un éventuel chan-gement du sigle R. L. il a ré-pondu : a Tout est possible. Nous souhaitons donner une nouvelle

L'ancien bureau doit gérér le communaute urbaine de Bord estime le profet de la Gugante

The Market Co.

and the state of t

to part in the second

n 12 d'Administration des la Management

The second secon

- - - - - - -

- Killingunga ayan M

A S THE PARTY AND ADDRESS.

er, entres pari

A of Examples out in Francische Indian Francische Indian Francische Indian Francische Indian Francische Indiana

To the work of the becomes

M. CHEVENEMENT - In .

TOURS.

PHERRY CHOICE

PROPERTY.

KARE . I

TOTAL SPECIAL SECTION

AT IN METERS

Trentary by

e contracts of

-

No. of the last of

and the same of

AL PRIMI The same of the

A VALUE

H COLD

A the Man of Street

### DÉFENSE

### M. Jean-Jacques Servan-Schreiber: tout se passe comme si M. Pompidou était encore au pouvoir

M. Jean-Jacques Servan-Schreiber, député de Meurthe-et-Moselle (réf.) président du conseil régional de Lorraine, répondant jeudi matin 5 mai aux equestions de confiance » posées par Alain Trampoglieri sur France-Inter, a notamment affirmé: « Tout se passe comme st le youvernement avait oublié qu'il y a eu une élection présiden-tielle, que M. Giscard d'Estaing a été élu pour le changement, et comme si M. Pompidou était encore au pouvoir. »

L'ancien ministre des réformes s'est déclaré « décu et scandalisé » que devant la responsabilité qui lui incombe « le goucernement actuel se contente de si peu, par crainte d'une partie de la majo-rité, alors qu'il fallait au contraire prendre des risques (...) ».

Il n'est pas question toutefois pour M. Servan-Schreiber de se ranger derrière M. Jacques Chirac car : « C'est, dit-ll, le plus sûr moyen de faire triompher Fran-çois Mitterrand, »

M. Servan-Schreiber a ajouté : « Je suis le promier, dès le mois de juin 1974, a apoir quitté le goude fuin 1974, à avoir quitte le gou-vernement dont le premier mi-nistre était Jacques Chirac... J'ai vu dès le début que la volonté de réforme du président de la Répu-blique était truhie par son pre-mier ministre. À la première

Chacun trouve son bonheur

à l'Exposition des Créations

artisans d'art au travail, bonheur

d'admirer et de pouvoir acheter

sur place les objets créés sous

FOIRE

d'Art. Bonheur de voir les

occasion qui s'est présentée, et qui était claire et nette, je suis parti. (1).»

parti. (1). »

Interrogé enfin sur le retour de M. Edgar Faure, président de l'Assemblée nationale, au parti ra d'e a l'valoisien, M. Servan-Schreiber s'en est félicité. « Edgar Faure, e-t-il dit, est un homme de valeur, qui a des idées et de l'imagination. Le parti radical devient maintenant le seul parti à proposer des réformes. M. Edgar Faure nous y aidera. » Toutefois, a-t-il conclu : « Si M. Edgar Faure croit pouvoir être facilement président du parti radical en resiant comme il l'est aujourd'hui député apparenté au R.P.R. et allié direct et étroit de M. Jacques Chirac, je lui dis amicalement qu'il aura beaucoup de difficultés et, s'il n'en rencontratt pas assez, je m'emploierais à ce qu'il en rencontre beaucoup. »

(1) N.D.L.R. — La vérité historique est fort différente. Nommé ministre des réformes le 28 mai 1974, M. Jeso-Jacques Servan-Schreiber o'étalt pas « parti » du gouveroement. Il avait été « démis de ses foncilins » le 9 juin par le président de la République, sur proposition de M. Chirac, pour avoir prisposition la veille contre la poursuite des essuia nucléaires. La décision do chef de l'Etat et du premier ministre avait été expliquée par leur commune volonté de faire respecter « le principe essential de la solidarité gouvernementale ». — R. B.

### Commandant l'escadre de l'Atlantique

### L'AMIRAL PHILIPPE DE GAULLE REÇOIT SA QUATRIÈME ÉTOILE.

Retrouvez dans chaque objet la main de l'artisan

30 avril -15 mai 10h à 19h-Nocturnes les mardis et vendredis jusqu'à 22 h 30

Sur la proposition de M. Yvon
Bourges, ministre de la défense,
le conseil des ministres du mercredi 4 mai a approuvé les promotions et nominations sulvantes:

MARINE NATIONALE.

Est élevé au rang et à l'appellation de vice-amiral d'escadre, le
vice-amiral Philippe de Gaulle
(nos dérnières éditions datées
5 mai).

Né le 21 décembre 1921 à Paria,
le vice-amiral d'escadre Philippe de
Gaulle, fils de l'apreten président de
le République, s notamment comsulprés de terre, le général de
brigade Maurice Cannet.

Est proma : général de brigade,
la fortaine ; inspecteur du train,
le général de brigade Abel Dessendre ; chef d'état-major du
général gouverneur militaire territoriale, le général de brigade Marcel
La Fontaine ; inspecteur du train,
le général de brigade Abel Dessendre ; chef d'état-major du
général gouverneur militaire territoriale, le général de brigade Marcel
la Fontaine ; inspecteur du train,
le général de brigade Abel Dessendre ; chef d'état-major du
général gouverneur militaire territoriale, le général de brigade Marcel
la Fontaine ; inspecteur du train,
le général de brigade Abel Dessendre ; chef d'état-major du
général gouverneur militaire territoriale, le général de brigade Marcel
la Fontaine ; inspecteur du train,
le général de brigade Marcel
Matz. commandant le 1º rocups
d'armée et la VT région militaire territoriale, le général de brigade Marcel
la Fontaine ; inspecteur du train,
le général de brigade Marcel
Metz. commandant le 1º rocups
d'armée et la VT région militaire,
le général de brigade Jesnla Fontaine ; inspecteur du train,
le général de brigade Marcel
Metz. commandant le 1º rocups
d'armée et la VT région militaire territoriale, le général de brigade Marcel
Metz. commandant le 1º rocups
d'armée et la VT région militaire.
le général de brigade Jesnla Fontaine ; inspecteur du train,
le général de brigade Marcel
Metz. commandant le 1º rocups
d'armée et la VT région militaire.
le général de brigade Jesnla Fontaine ; inspecteur du train,
le général de brigad

Est proma : général de brigade, le colonel Paul Pierre. Est promu en deuxième section (réserve) général de brigade, le colonel Jean Boyer.

• Le groupe communiste à l'Assemblée nationale proteste, dans un communique, « contre le dans un communique, a contre le renforcement de la répression et de l'activité de la sécurité militaire, qui de nouveau est utilisée par le gouvernement contre les aspirations profondes des soldats, au moment où se développe une campagne en javeur de l'armée de métier baptisée armée de volontaires ». Il réclame l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale de sa proposition de loi « visant à démocratiser le statut du soldat ».

Et cette année encore, tous ceux

qui aiment les belles choses

découvriront la diversité des

métiers d'art : les bijoux, les

le décar de la table et celui de

COMPARER POUR MIEUX CHOISIR

émaux, les soies peintes, le

travail du cuir... ainsi que

FOIRE DE PARIS

**Créations d'Art** 

### Après le pont aérien au Zaire

.. 5<sup>10</sup>

Le pont eérien de le France entre le Maroc et le Zeire sert, aujourd'hul, d'ergument publicitaire à l'équipe commerciale de constituée per le SNIAS, Fun des principaux constructeurs de l'evion-cargo Transail, sous la direction du général de division aérienne Delechenal, cadre de réserve et ancien inspecteur technique de l'armée de l'air. Au Proche-Orient, en Asie comme en Amérique latine, des voyagaurs de commerce de la société nationale allionnent divers pays pour les convaincre d'achetes des exemplaires du Transail.

Baptisée Verveine, l'opération qui a mis en œuvre treize avione Transali pendant mille deux cents heures de vol eu total entre le Maroc et le Zaire est, désormale, mieux comue dans le plupart de ses détails techniques : seize rotations à partir de Rabat en direction de Lu-mumbashi ou de Kolwezi, pour transporter quarente-six véhic et 10 tonnes de fret eu total après des escales à Dakar, à Abidien, à Libreville et à Kinshase, at tranta-six rotations intérieures entre Kinshase et Koiwazi pour acheminer euixante-dix-neul véhicules et 9 tonnes de fret. Un seul incident technique, le changement d'un moteur -- le Transail est un biturbopropulseur - à Libreville. Sur le frajet (eller et retour) entre Kinshase et Kolwezi ou entre Kin-ehase et Lumumbashi, le Transall a emporté jusqu'à 10 tonnes sur 1 600 kilomètres.

Ce sont autant de parformances que les équipes chargées de vendre le Transall font valoir à leurs clients étrangers.

### Un rôle creissant

La prospection sinsi lancée à l'exportation est liée au souhait de l'armée de l'air trançaise d'acquérir vingt-cinq à trente Transail supplémentaires, qui «'ejouteront à la quarantaine d'exemplaires qu'elle peut mettre en ligne, à l'heure actuelle, dans

ses escadres de transport. Le

premier ministre et le ministre de la délense sont levorables, an principe, à cette nouvelle acquisition. Mais les industriele français ne peuvent g'engager Transell qu'à le condition d'ob-. tenir des contrets étrangers au minimum une cinquantaine d'apparells — pour amortir sur

D'où le mission contiée au général Delechenal, les déplacements des équipes technicocommerciales de la SNIAS et le divulgation de certaines des per-lormances du Transali au Zaire. D'où, aussi, les indiscrétions, let ou lè, sur les conditions d'em-ploi des Trensell eu Tched, lors des missiona françaises eu Tibesti pour tenter de récupérer les otages des rebelles et régime de N'Djamene.

En cela, las équipes de la SNIAS no font qu'imiter les procédés de démarchage de leurs concurrents américains après le raid israéllen d'Entebbe, en Ouganda. Le coup de male Israéllen e fait, indirectement, la fortune des constructeurs de l'avion C-130 Harcules, La société Lockheed, qui n'eveit déla pes besoin d'une telle publicité, e reçu, aussitôt après le raid d'Emabbe, des ordres de pays étrangers qui sont venus « gûn-fier » ses carnets de commendes:

tiques. L'expédition israellenne moyens de transport ou de souduction est arrêtée.

JACQUES ISNARD.

5 mai).

Né le 21 décembre 1921 à Paria, is vice-amiral d'escadre Philippe de Gauile, fils de l'ancien président de la République, a notamment commande es 1967 la frégate lancemissiles « Suffres ». Il reçoit ensuite le commandement de l'aéronavale de la IIª région maritime (Brest) et il a commandé, en 1973, la division et études générales » à l'état-major des armées avant de devenir, la même année, commandent du groupe naval d'essais et de meaures, à bord do bêtiment « Eanri-Poincaré ».

En covembre 1974, il commande l'aviation de patroillie maritime, et, depuis décembre 1974, il est à la tête de l'escadre de l'Atlantique, basée à Brest.]

basée à Breat.]

TERRE, — Sont nommés :
commandant la 12 division militaire territoriale, le général de
brigade Bertrand O'Mahony;
adjoint au général gouverneur
militaire de Metz, commandant
le 1\* corps d'armée et la VI\* région
militaire, le général de brigade
Claude Le Borgne; commandant

### TRANSALL A VENDRE

une plue grande série le coût d'une commande française.

Déjà, les Israéliens avalent été certainement sans le vouloif des « agents de publicité » du Mirage, dans leurs combats précédents contre des pays ara-bes équipés de melériele soviéen Cugande et le pont abrien français eu Zaire mettent en évi-dence le rôle croissant des tien logistique à distance, dans les armées modernes, à ceol près que l'avion Hercules, tou-joure en fabdication, est en passe d'accaparer le marché face à un Transali dont le pro-





### POLITIQUE

### Le P.C. proteste après la désignation des représentants de Paris dans certains organismes administratifs

La désignation, inndi 2 mai, par le Conseil de Paris, des représentants de la capitale dans divers organismes administratifs suscité de nouvelles protestations des élus du P.C. Dans une déclaration publiée mardi 3 mai, la groupe communiste de l'assemblée parisienne démonce « la décision arbitraire et anti-démocratique de la majorité d'évincer les élus communistes et l'ensemble des élus de gauche des conseils d'administration de la majorité de paris ». Les élus communistes et répie intenditére de la Ville de Paris ». Les élus communistes protestent également contre la non-réélection de M. Jean Gajer au sein du couseil d'administration de la S.E.M.A.H. (Société d'économie mixte pour l'aménagement des Halles); ils affirment : « En remplaçant par Georges Dayan (P.S.) le seul conteiller communiste qui siégeait au sein de cet organisme, M. Chirue et sa majorité, qui encuiendent poursuivre aux en la les communistes et livre à une basse manœuvre politique. Il est regretiable que le groupe socialiste se soit prêté à cette manœuvre en présentant et en maintenant son propre canditat, face à notre représentant. >

Lors de la séance du 2 mal, M. Dantel Benassava (P.S.) avait

Lors de la séance du 2 mai, M. Daniel Benassaya (P.S.) avait demandé que les conselliers siégeant dans ces organismes soient élus à la représentation proportionnelle. La majorité s'y était refusée : elle avait proposé quelques sièges aux groupes de l'union de la gauche, qui s'étaient alors accordés sur la répartition des postes entre communistes, socialistes et radicaux de gauche, exception faite de la S.E.M.A.H. Le P.S. a, en effet, considéré que M. Georges Dayan, étant conseil-M. Georges Dayan, étant conseiller du secteur concerné par les

Une majorité de représentants des mouvements écologistes paraît décidée à se rether des commissions d'arroutissement, avant même que celles-ci n'alont tanu leur première rénulon.

Sollicités par M. Jacques Chirac, les représentants des listes Paris-Ecologie avaient accepté de participer sur travant de ces organes consultatifs (e la Monde » daté 3-4 avril) et de figurer sur is liste des personnalités » représentatives des activités locales » proposée par la majorité. Cette liste a été éine, avec les seules voix de la majorité, par le Consell de Paris dens se séance du 25 avril. Mais, après l'adoption lundi 2 mai du réglement intérieur des commissions d'arrondissement (e le Monde » du 4 msi), jugé particulièrement réstrictif par la ganche, plusieurs mouvements, dout les Amis de la terre, estiment que cette participation u'est plus opportune. D'autres, en revanche, tols le groupe S. O. S. Environnement, affirment D'autres, en revanche, tels le groupe S. O. S. Environnement, affirment vouloir mainteair leur représentants à l'essai, avant de faire un blian qui parmetira de trencher définiti-

qui parmeters de trencere derina-vement a.

Une réunion doit avoir lieu, fundi 5 msi, entre les groupes écologistes de tous les arrondissements de la capitale pour décider de leur atti-tude à l'égard des commissions d'ar-

### L'ancien bureau doit gérer la communauté urbaine de Bordeaux estime le préfet de la Gironde

De notre correspondant

Bordeaux. — M. Paul Masson, préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde, a déclaré puridique Dans l'intervalle en se mercredi 4 mai que la décision de la mairie de Bordeaux de ne conseil de la communauté urbaine l'accien bureau qu'il appartienallait bloquer le fonctionnement atat moder le fonctionrement de l'institution (le Morde du 3 mai). C'est la conclusion qui s'impose, selon lui, après avoir étudié les conséquences du veto bordelais face à une loi qui ne cesse de décevoir par ses impré-cisions.

M. Masson estime one la lot Al Masson estime que la loi du 31 décembre 1966 sur les com-munautés urbaines n'avait pas prévu une telle situation, mais que, en revanche, tonte la juris-prudence du Conseil d'Etat en la matière fait référence au code d'administration communale. Ded'administration communale. De même que le maire sortant convoque le nouveau conseil, de même M Jacques Chaban-Delmas devra convoquer le nouveau conseil de la CUb (communanté urbaine de Bordeaux). Mais comment convoquer des conseillers qui ne sont pas tous nommés ? Comment élire un président si le conseil est incomplet ? La chose est impossible, assure M Masson, qui considère qu'une intervention autoritaire ne serait pas légale dans la mesure où il a affaire à un établissement public et non à une collectivité.

Le préfet a regretté que les deux parties n'alent pas accepte la proposition de répartition qu'il avait faite « en gestionnaire et non pas en politique ». Il a expliqué qu'il avait entériné l'accord proposé par la gauche dans la mesure où la lettre de la loi était respectée et qu'il préférait voir son arrêté cassé par le tribunal administratif pour abus de droit plutôt que pour abus de pouvoir.

M. Masson s'attend à des péri-péties assez longues devant le

> le journal mensuel de documentation politique (non vendu dans les klosques)

### MÉDICAMENTS

Envoyez 15 francs (timbres ou cheque) à APRES-DEMAIN. 27, rue Jean-Dalent, 75014 Paris, en spécificat le dossier demandé ou 40 F pour l'abonnement annuel (60 % d'économie) qui donne droit à l'envoi gratuit de ce auméro.

l'ancien bureau qu'il appartiengauche n'avait, semble-t-il, pas prévu cette interprétation préfec-torale et ne prenait guère au sérieux ni les protestations, ni les menaces de M. Jacques Chaban-Delmas.

L'interprétation de la loi, don-née par M. Masson, sera sans doute contestée sur le plan juri-dique et il est pen probable que la ganche accepte de se voir ainsi dessaisle des fruits de sa victoire électorale ou d'en voir la jouis-sance reculée sine die.

En outre, le combat n'était cer-En outre, le combat n'était certainement pas aussi désespéré
pour Bordeaux que M. ChahanDeimas veut bien le dire. Son
« œuvre » (Mériadeck, le lac)
qu'il affirmait être décidé à défendre pied à pied, n'était guère
remise en cause par la gaucha.
En revanche, en agissant ainsi
pour bloquer ce qu'il appelle la
« machine infernale », le maire
de Bordeaux risque de déciencher
une autre machine infernale qui
pourrait être plus préjudiciable à
la Communauté que ne l'aurait
été une simple passation de pouvoirs.

A Bordeaux, le temps de la concertation et des escarmouches d'opératte est révolu. Il ne reste plus à la gauche qu'à se trouver

### mourir.

Après la publication du projet de motion d'orientation présenté par la direction du P.S. Us Monde du 4 mai). M. Jean-Pierre Chevènement, député de Belfort, animateur du CERES, a déclaré le 3 mai, devant le Cercle français de la presse, que la minorité ne pouvait renoncer à son droit d'expression pour condure un accord ponvait renoncer à son droit d'expression pour conclure un accord avec la majorité. Le problème n'est pas, selon lui, sur le plan disciplinaire, car la direction met en cause le caractère fractionnel de l'activité du CERES, mais sur le plan politique e Pour qu'il y att accord, au congrès de Nantes, avec la majorité, il faut, a-t-il déclaré, que trois conditions soient remplies : tout d'abord qu'il y att accord politique; ensuitequ'aucun courant de pensés n'écrase Pautre; enfin. qu'une jois définie, la politique commune soit appliquée en commune.

M. Chevènement a affirmé que M. Chevenement a affirmé que la minorité du parti socialiste n'avait pas l'intention de « se faisser mourir ». Selon ini, les moyens dont alle dispose pour s'exprimer et qui sont mis en cause par l'avant-projet de la motion majoritaire « sont tout à fatt dériéditions JCLattès



(ANNE PONS - LE POINT)



# Une fresque romanesque

que toute la presse vous conseille :

Voici un vrai roman : épais, mouvementé, coloré, captivant, peuplé de personnages attachants, et qui nous transporte, loin de notre temps et de nos soucis quotidiens, dans un de ces pays qui semblent avoir été crées pour exalter notre imagination et nourne nos rêves : la Louisiane. (ANDRÉ BOURIN. Le Journal Rhône-Alpes). Un souffie romanesque à vous couper le vôtre... Une de ces maîtrises de plume comme on n'en a plus souvent l'élégance... (JÉRÔME FAVARD. L'Humanité). On a souvent reprocher, à juste titre, aux romanciers français de manquer tout à la fois d'ambition, de souffie et de muscle... Ce reproche, on ne pourra en tout cas pas l'adresser à Maurice Denuzière. (JEAN BOURDIER. Minute). C'est tout ce qu'on aime. Quel extraordinaire feuilleton de télévision cela ferait I (BERNARD PIVOT. Apostrophes). Le plus envoûtant et le plus nostalgique des romans. (JEAN-FRANÇOIS JOSSELIN. Le Nouvel Observateur)."

"LOUISIANE est un roman, et plus qu'un roman. (ANNE PONS. Le Point). Ce qui en fait le prix, c'est l'extraordinaire documentation assemblée par Maurice Denuzière. (JEAN LABORDE. L'Aurore). Cette Louisiane, il la saisit en 1830, à son apogée, et ne la lache plus jusqu'à la guerre de Sécession, à son effondrement. Il la décortique, l'analyse, la restitue dans toute sa vérité avec son immense talent de journaliste. (JANNICK JOSSIN L'Express). Maurice Denuzière apprend la Louisiane aux Français. (JACQUELINE PIATIER. Le Monde),



Après le pont nerien au Zaire TRANSALL A VENDRE

M. ZOIZZON AELL MIN ZOIZZON AELL MIN

The send that the send to the

The second of th

de Former

To dEmis

4.7

MERSE JANOTAMENTO

\* BET DES DOUTES

LES CAPACITES DE

SISTAING A

a UN DIALOGUE CONDING

AING A Composite to Convocate t

AU SEIN DE LA MAND

Management of the second of th THE WAY

September 1

to the second Add Control of The second second And the second second A Charles

FA # -See . West Assessment Section 1 The state of the s Le conseil des ministres s'est réuni mercredi 4 mai, au palais de l'Elysée, sous la présidence de M. Giscard d'Estaing. Au terme de ses travaux, le communiqué suivant a été publié :

● LE PROJET DE LOI DE FINANCES

RECTIFICATIVE POUR 1977. Le consell a adopté une isttra rectificative destinée à traduire, dans le projet de loi de finances rectificative pour 1977, l'incidence budgétaire du programme gonvernemental présenté par le premier ministre an Parlement le 26 avril

1) MESURES EN FAVEUR DE LA FAMILLE. - La revalorisation des allocations familiales et des prestations qui y cont rattachées, au 1er juillet 1977, est assurée par les caluses d'allocations familiales, l'Etat brenant en charge une enb-vention de 30 millens au budget annexe des prestations sociales agri-

2) MESURES EN FAVEUR DES PERSONNES AGRES. — Un crédit do 295 millions correspond à l'ong-mentation du minimum vieillesse, actuellement de 9 000 francs par an, qui atteindra 16 000 francs ie 1 st juillet et 11 600 francs le le décembre 1977. Un crédit de 10 mil-lions est ouvert bour diverses mesures d'aide sociale, comportant notamment l'extension des aides du Programme d'action contre les tandis (PACT) anx propriétaires occu-pants et le prise en charge des frais de raccordement téléphonique à un service de veilla pour les vieil-lards dépourvus de ressources. Ces mesures intéressent plus de deux milloux de personnes âgées.

3) MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES JEUNES. -- Un cré-dit de 1745 millions est ouvert à

- 400 millions sont destinés au recrutement de vingt mille vacataires dans la fouction publique;

- 310 millions à la participation de l'Etat à la rémunération do stogiaires dans les entreprises et dans les centres de formation, le emmplé-ment étant apporté par les entreprises :

- 735 millions pour la prise en chargo exceptionnelle par l'Etat Jusqu'au les juillet 1978 de la part natronale des cotisations de Sécurité sociale dues par les entreprises qui recruierent avant la fin de l'année, en augmentation d'effectifs, des jeunes de plus de vingt-cinq ans à la recherche d'nu premier emploi, ainsi que pour la prise en charge, pendant la durée de l'epprentissage, de ces mêmes cotisations pour les apprentis recrutés d'iel à la flu de

4) MESURES CONCERNANT LES 4) MESURES CONCERNANT LES EQUIPEMENTS PUBLICS.

Mille deux cinquante millons d'antorisations de programme de Fonds d'action conjoneturelle 1977 serent onverts ainsi que 535 millons de francs de crédits de palement supplémentaires. Les crédits de palement de certains ministères et du Fonds spécial d'investissement rentier seront majorès de Laçon à accèdere. Le résilisation des opérations lérer la réalisation des opérations prévues par la loi de finances pour 1977.

An regard do ces charges, les ressources supplémentaires s'établissent à 1519 millions, correspondant à la majoration, à compter du les julu 1977, du prélivement fiscal sur les carburants dont les briz sont malo-rés : de 6 centimes pour le super-carburant ; de 5 centimes pour l'essence ordinaire et de 4 centimes pour la gas-oil, et à l'accélération dn reconvrement, en 1977, do la taxe spéciale sur les conventions d'assu-rance (460 millions), du prélèvement obligatoire opéré par l'intermédiaire des banques sur les revenux de capitaux mobiliers (250 millions).

Compte tenn de ces modifications compte tenn de ces modifications broposées, la situation d'ensemble du budget de 1977 se présente avec. un oxcédent de charges de 11810 millions de francs qui sere couvert par un embrunt à long terme pour 6 000 millions de francs, et par d'antres ressources d'épar-gne à court et moyen terme pour 5610 millions do francs.

#### PROTECTION DES CONSOMMATEURS.

A la suite de la communication A la suite de la communication faite par le serétaire d'Etat omprès du ministre de l'économie et des fluances (consommation) au Conseil des ministres du 19 avril, le Conseil a adopté un projet do loi sur la protection et l'information des protection et consommateurs.

Il renforce et complète la réglementation existante en matière de production, importation, distribution et vente de produits, objets on naparells ainsi que de services, suscep-tibles de menacer la santé et la sécurité des consommateurs. En cas d'urgence, le ministre lutéressé pourra suspendre la fabrication et la commercialisation du preduit mis

Le broict actualise la loi du les août 1905 sur la répression des fraudes. Il étend son champ d'application aux prestations de services ainsi qu'aux tremperies sur le mode d'utilisation et la définition des dualités des produits.

Le régime des certificats de qua-lités pour les produits industriels - 300 millions pour la participo-tion de l'Etat à une extension temodvits. Des certificats francaise et le

LE JOURNAL PRÉFÉRÉ DE JACQUES BOREL

cinq ans et à l'encouragement an nismes agréés garantiront, désormais, retour des immigrés demandeurs la véracité des caractéristiques da d'emploi dans leur pays d'origine.

4) MESURES CONCERNANT LES être homologués par le ministre de l'agriculture.

Le projet prévoit l'élimination progressive des clanses abusives contennes dans certains contrats imposés pet les professionnels anx consommaceurs. leur interdiction ponvant être décidée par décret en Conseil d'Etat. Une commission tripartito dite des o clauses abusives o atiressera aux professionnels des recom mandations en vue do la suppressio

de ces chanses. Les sanctions du délit de publicité mensongère seront aggravées, et les amendes en la matière, qui seront proportionnées an coût des dépenses de poblicité engagées, ponrront affer jusqu'à atteindre le moi-tié de celles-ci.

(Live page 18.)

 TEIBUNAUX ADMINISTRATIFS.

Le conseil des ministres a adopté un projet de loi complétant le code des tribunaux administratifs. Ce projet a pour objet de donner une base législative aux différents

modes de recrutement des magis-trats des tribunaux administratifs. • UN FONDS DE SOLIDARITÉ

AFRICAIN. Un brojet de loi anterisant l'ap-probation do l'accord portant créa-tion du Fonds de colidarité africain

Ce Fonds constitue entre la France ot duinze Étuts d'Afrique et de l'océan indien un nouvean méca-nisme de solidarité destiné à alder le développement économique des Etats qui y participent, principale-ment des Etats les plux défavorisés. ment des Etats les plux detavorises.

Il n'est pas appelé à accorder direc-tement des prêts, mais à faciliter les brojets d'investissements présen-tant un intérêt particulier, et notamment les projets dont l'am-pleur nécessite des financements multiples, ainsi que les projets à caractère régional. Le Fonds accord 22 garantio aux emprunts contractés pour ces investissements, bonifio les pour ces investissiments, include to taux d'intérêt des emprants ou tinance l'allongement de leur durée. Sa detation initiale, dont la France fonrait in mostié, o été fixée à 198 millions de francs. Elle sera portée d'ici à la fin de 1978 à 300 mlilique de france.

#### ● COOPERATION AVEC LE TCHAD.

Le conseil a adopté les projets de lol autorisant l'approbation des accords et conventions, signés à N'Djamena le 6 mars 1976, entre le gonvernement de la Répoblique d'activité volontaires avant soixante- de qualités délivrés par des orga- République du Tchad à la suite de

KEISER

la révision des accords do coopéra-tion demandée par les autorités tehadiennes.

L'accord en matière judiciaire est appelé à remplacer celui du 7 décem-bre 1970 : Il témolgne do la volonté des doux parties de maintenir des des doux parties de maintenir des liens étroits tont en adaptant leurs relations judiciaires aux évolutions du droit international le blus récent. D concerne, notamment, l'entraide judiciaire, l'exequatur en matière civile, commerciale et administra-tive, l'extradition.

La convention d'assistance admi-La convention d'assistance admi-nistrative mituelle en matière de douane met à Jour les conventions de 1973 en vue de la intte contre les infractions douanières, compte tenu de le mise en vigueur de la ennvention de Yaoundé, puis do la convention de Yaoundé, puis do la convention de Lomé, qui instituent une assistance mutnelle entre les Etats de la Communauté économique européenne et des Etats du groupe Afrique-Caralbes-Pacifique (A.C.D.).

La convention relative an enucours La convention fetative an encours en personnel apporté par la France au fonctionnement des services pu-blies de la Espubliquo du Tebad, dui reprend pour l'essentiel les dis-positions de la convention de 1964, prévolt que la France rémunère directement son personnel, le gou-vernement tchadien lui versant une contribution en atténuation de la dépense.

L'accord de coopération militaire technique et la convention fixent les règles et les conditions du concours de la France an sontien eoncours de la France an sontien logistique des forces armées de la République du Tchad, compte tenn du départ des forces françaises an mois d'octobre 1975.

Les clauses do tet accerd confir-ment le rôle de notre ecopération, dul comporters l'assistance de persounels militaires français, la for-mation et le perfectionnement des cadres tchadlens, la fourniture de matériela et d'équipements mili-taires. Des facilités de transit et d'escale sont prévues pour nos forces

#### • RETRAITES ET CONJOINTS SURVIVANTS.

Le conseil des ministres a adopté deux prejets de loi, l'un portant majoration des pensions do viciliesse de certains retrailés, l'antre relatif à l'amélioration de la situation des conjoints survivants.

Pour les personnes âgées, le gon-rernement proposa de réaliser, à compter du 1er octobre 1977, une nonvelle majoration forfaitaire de 5 % des pensions de vieillesse du ré-gime général de sécurité sociale serries aux persounes ayant pris leur retraite avant le les janvier 1973. Cette majoration, qui lutéresse 430 000 rotraités, s'aloute à celles déjà accordées aux retraités dont les pensions avaient été l'quidées avant le 1er janvier 1972 et le 1er janvier des pensions téalisé par la loi do 31 décembre 1971, qui était réservé aux seules pensions ayant pris effet

Pour les conjoints survivants, essentiellement des veu es, lo gonvernement propose de relever la limite à l'intérieur de laquelle le cumui intégral des bensions propres et des pensions de reversion est antorisé. Ce unumi intégral sera possible le les juillet prochain jusqu'à 60 % de la bension maximum servie par le régimo général et jusqu'à 70 % la ler juillet 1978. Cette mesuro bénéticiera à cent mille veuves environ, et-en partieniler à celles qui n'out en se constituer que de faibles droits personnels à pension, l'éducation de leurs enfants les ayant empêchées d'avoir une carrière prefessionnelle régulière.

Ces projets do loi seront déposés à l'Assemblée, et le gouvernement demandere leur inscription à l'ordre da jour prioritaire afin nu'lls buis-sent être votés au cours de la présente session Ces deux projets vico-dront s'ajouter sux projets déjà déposés sur le complément familial et sur le congé de mère. Lorsque le brojet relatif à diverses mesures en fovenr de l'emploi qui sere examiné par le conseil des ministres du li mai anre été également déposé an Parlement, le gouvernement surc tenn la totalité des engagements pris par le premier ministre en présen-tant à l'Assemblée nationale le brogramme couvernemental dn 26 avril

#### AU MINISTÈRE DES FINANCES.

Le conseil des ministres a approové un projet de décret créant un poste do directeur général en ministère do l'économie et des finances, en coutrepartio do la suppression de

La création d'une direction géoérale chargée des relations avec le bubile, décidée par lo conseil des mínistres du 23 mars dornier, répond an souci, esprimé par le président do la Réputilique dans la lettre no li a adressée le 28 Cévrier an premier ministre, de rénover l'administration, notamment en rehbrochant celle-ci des uszgers. Le nouvean directeur géofral sera chargé d'animer et de coordonner les relations des services financiers avec le public et devra se consacrer entièrement à cette tâche.

#### • LES ATTRIBUTIONS DE M. MONORY.

Un décret reintif aux attributions du ministre de l'industrie, du com-merce et de l'artisanat a été adopté. B exerce les attributions qui rele-vaient antérieurement du commerce et de l'artisanat ainel que les attributions anciennement dévolues au ministre de l'industrio ot do la

transférées an secrétariat d'asse-placé amprès du premier ministra pour la recherche.

DES SONDAGES. Afin d'améliorer le fonctionne ment des lustitutions démocretiques de la France, le premier ministre o présenté an conseil nue communi-cation relative à la réglementation et à la déontologie des sondages

■ REGLEMENTATION

olitiques. Da ennoncé qu'un projet do loi serait déposé au cours de la présente session parlementaire par lo gonvernement. L'objectif de cette législation est, d'une part, d'assurer que, en période électorale, la publi-cation des sondages soit compatible avec la pleino liuerté de choix da

Elle vise, d'autre part, à organise en toute période une déautoiogie à laquella pourraient adhérer volon-tairement les entreprises et orga-nismes qui font des sondages.

Le dispositif envisagé prévoit quo : 1) La publication de sondages à caractère politique on électural est interdite dans la semaine précédant

une élection nationale;

2) La publication des sondages à caractère politique ou électoral devrait être obligatoirement accom-pagnée d'un certain nombre d'indications minimales permettant à l'obl-nion de savoir avec précision à duelle date et selon quelles modalités Pen-dnête a été effectuée; 3) D serait créé une commission

des sondages chargés de proposer une déontelogie adoptée.

Les organismes du édiferentent à cette déontelogie dovraient es soumettre au contrôle technique de la

commission. Cette dernière pontrait délivrer et retirer un agrément valant label de analité et d'objectivité. Seuls les organismes bénéticiant de cet agrément pourraient publier des sondages. Le conseil des minis-tres examinera loes du procbain conseil les propositions du ministre de l'intérieur relatives à l'affichage pendant les périodes électorales, de manière à mettre fin unx abus constatés en ce domaine et, en particulier, anx atteintes à l'environnement qu'ils entrainent.

#### (Lire page 10.) • PRÉPARATION DU BUDGET

POUR 1978. Le premier ministre, ministre de l'économie et des finances, u fait une communication sur la prépara-

une communication sur la prépara-tion du budget pour 1978. La pro-gression des dépenses par rapport à 1977 restera en deça de 11,65 %; leur montant sera donc da l'ordra de 394 milliarde do francs. Ce budget, qui sera équilibre en dépenses et en recettes, traduira in continuité de l'effort de redressemeut des équillère économidnes fou-damentsux, et margoera uettement sans emplot des familles et des per sonnes âgées, l'effort fait pour la Justice, les affaires étrangères, la culture, la jeunesse et les sports et l'environnement, l'augmentation de la dotation du fonds d'équipe-

ment des colectivités locales. Le président de la République e insisté sur la nécessité d'assurer un financement sain des mesures qui viennent d'être décidées et, plas généralement, de l'excèdent des charges du budget de 1977. Les ressources fiscales emplémentaires et le lancement d'un grand omprunt d'Etat répondent à cet objectif. En 1977, ie Tresor ne fera pas appel à la eréation monétaire et contribuera ainsi à la stabilité du franc.

#### AUX INDUSTRIES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES.

Le ministre de l'agriculture a fait une communication sur la création d'un délégué aux industries agricoles et aimentaires. Le dé lég né au industries agricoles et alimentaires sors bour mission d'onconreger, de susciter, do favoriser les luitfatives, les regroupements, les accords ou le développement d'entreprises de taille apprepriée bien adaptées aux impé-reufs du marché extérieur commo dn marché intérieur.

La compétence du délégué s'éten-dra à l'ensemble des problèmes industriels et commerciaux relatifs à la transformation des produits agricoles et des produits de la pêche. Il élaborers et proposere les metures brebres à améliorer les structures et la compétitivité des entrebrises de ces sectsurs, assurer uno mellieure adaptation qualitative et quantite-tive de la production aux besoins de la transformation at du marché, développer la commercialisation des produits agricoles et alimentaires et notamment les, exportations, favoriser l'onseignement et la recherche

Pour l'exercice de ses fonctions, le délégué sera blacé anprès du minis-tre de l'agriculture et disposere en nutre, sons l'antorité des ministres intéressés, des services compétents en intéresés, des services compétents en matière de transformation des produits agricoles et des produits de pêche. Il fera appel en tant que de besoin aux services du ministère de l'économie et des finances, du ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, du ministère du commerce extérieur siusi du'à ceux du ministère chagé de la recherele.

ce poste M. Jean Wahl, actuellement thef des services d'expansion écono-

miquo an Grande-Bretague.

Le président de la République a
souligné à cette occasion l'importance
qu'il attache à la mission confiée à
M. Jean Wahl: seconde branche industrielle française par le chiffre

crétariat d'Eist industries agricoles et alimentaires premier ministre n'obticament pas dans le domaine des échanges extérieum, notamment, des résultats qui solent à la mesure do la pulmance et de la dualité de l'agriculture et de la pêche fran-

(Lire page 39.)

#### PROBLÈMES MONETAIRES INTERNATIONAUX.

Le ministre délégué à l'éconon et aux finances a rendu compte des réunions, tenues à Washington la semaine dernière, du comité conjoint de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et du Fonds monétaire internatioet du Fonds monétaire international — dit e comité du développement s. — ainsi que des travaux du comité intérimaire a du F.M.I. Traitant du preblème des liquidités internationales, ce dernier a adopté une attitude favorable à la mise en blace, anprès du F.M.I., d'un mécanisme de crédit spécial alimenté par des ressources fournies par les pays exoédentaires. Il a, en revanche, repvoyé à l'année, prochaine l'examen de l'opportunité d'une nouvelle allocation de D.T.S. cation de D.T.S.

#### COMMUNAUTES EUROPÉENNES.

Le ministre des affaires étrangères a tendu compte de la réunion du conseil des Communantés du 3 mai 1977. Le conseil a approuvé, au coure de cette réunion, les premières merurec arrêtées par la Commission pour combattre la crise de la sidérurgie européenne. La France o, par silleurs, demandé quo la C.E. E. adopte, dans le cadre des négocia-tions relatives à l'élaboration d'un accord intermational sur les textiles, une position do noture à garantir la sauvegardo des industries des Etats membres. Elle a d'autre part insisté pour que solent accélérés les travaux relatifs à la définition d'un régime communautaire de la pêche global, définitif et uon discrimina-toire. Les ministres des affaires étrangères ont eu en outre un bref échange de vues sur celles des matières susceptibles d'être évoquées un a sommet a de Londres dui intéressent la Communauté.

#### VIETNAM,

a rendu compte de la visite qu'a effectuée en France, du 25 au 28 avril, le premier ministre de la République socialiste du Victuam, Cette visite, qui s'est déroulée dans un climat d'estime et d'amitié, a permis de marquer la volouté com-mune des deux gouvernements de règier les derniers problèmes bérités du passé pour engager, sur des bases nonvelles; une coopération équilibrée et durable. Deux agrords, portant, Tun sur la coopération économique, Pautre sur la coopération culturelle, scientifique et technique, ont été signés for terme de la visite.

Le ministre des affaires étrangères

Le président de la République a souligne, devant lo conseil. In grando portée de cette rencoutre francovietnamienne, auf ouvre un compitre onvent dans l'histoire des relations entre les deux pays, et souligne Paix et an développement d'une région du mondo à laquelle elle reste attachée par de pombreux liens.

### QUÉBEC.

Le ministre des affaires étrangères a rendu :compte de la visite offi-cielle du ministre des affaires inter-gonvernementales du Québec (27 an 29 avril].

Le président de la République a souligné que cette visite s'inscrivait dans le cadre des lieus directs et dans le cadre des neus directs et fruterneis qui se cent établis depuis une dizaine d'années avec le Québec, et qu'ello a été l'occasion pour la France do manifester an peuble qué-bécois son amitié, sa compréhension et sa conflance.

Le premier ministre a luvité M. René Lévesque, premier ministre du Québec, à se rendre en visite offi-cielle en France à l'antonne 1977.

#### • LES ÉVÉNEMENTS DE ZOUÉRATE.

Le ministre des affaires étrangères n'endn compte des événements de Zonérate, dui ont entraîné la mort do deux de nos compatriotes et l'est-lèvement do six actres. Il a esposé les mesures qui ont été brissa immédiatement, en accord avec le gonvernement manritanien, pour rapatrier les femmes et les oriants de la colonie française et pour obtenir, en faveur de ceux dui ebotsiront de rester à Zonérate, les conditions do sécurité anxiquelles ils ont droit. Le gonvernement s'est in e il né devant le douleur des familles en

devil or pariage l'émotion de celles dont un des membres a été enlevé. De rappelé que les Prançals pré-sents à Zouèrete u'y avaient d'autre tâche due d'apporter leur enucours au développement pacifique d'un pays ami sur son gropre territoire. Il a marqué la volonté du gouvernement do tont mettre en cenvre pour que les Français enlevés soient rendus sans délai à leurs familles

(Live page 2.)

#### M. GISCARD D'ESTAING félicite le gouvernement POUR SA COHÉSION

Le président de la République a déclaré : e Je félicite le gou-vernement de donner, dans les circonstances politiques actuelles, l'exemple de la cohésion et de l'attachement exclusif à la cause de l'intest entires!

CORRESPONDANCE komagement d'un

AND THE STATE OF T

267 35 10

22.5

2 S

Michigan C.

PERMIT CIT

G 14.5

201

323 27

Bushmer

Same of the second second

A BO GAR THEFT IS SE

the section of the section

1. A \$4.12 1767 - 4.784

and the second of the second o

The second secon

أسقاه المجروب فيفر والها

The gradual region with places?

and the state of the same of Committee of the committee of the committee of

The same of the same of the n nas we Zanda undamme Number Mila

. . . . .

Mai

in the second second

وي معمود دري د دوي در در د موساد کار در در

in the second se

Company a grade of the state of

KATA AT A

the distribution of application square and the second of the second o the second of the second The state of the s A LEAST SOUND TO THE THE 

and the same of th

Dabis Av. do W. comm 255 PIECES 5 a 7 PIECES EX DUPLEX Livinison a conservation of

FOXCIMAL 💉

Tous les jeudis 4F50

PARTOU!

C'EST MEILLEUR QUE MON CARRÉ DE PORC...



ALFETTA BTV 2000

LIVRAISON PRÉVUE: AUTOMNE 77.

CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF

Deux immeubles qui ont du panache

13-15, av. du Maréchal Joffre **CHANTILLY Centre Ville** 

Mme Hunziker, correspondante à Chantilly, 50, rue d'Aumaie (15.4) 457.05.13.

REDIT GRATUIT®

JUSQU'AU 31 MAI

12 mois

**SUR TOUS** 

LES TAPIS DE LA PLACE CLICHY

Véritable "Palais" du tapis d'Orient et du tapis mécanique,

A La Place Clichy veut vous offrir la possibilité d'acheter votre tapis dans les meilleures conditions.

Chacun de nos tapis d'Orient est un objet

d'art fabriqué selon les mêmes méthodes,

avec les mêmes métiers à tisser, les mêmes

Chaque année, nous parcourons les hauts lieux de fabrication et d'artisanat pour y

Venez les admirer : vous constaterez qu'un

tapis d'Orient, c'est souvent moins cher

TAPIS D'ORIENT ET D'EXTREME-ORIENT

1,82 m x 1,23 m : ..... 3.100F

2,00 m x 1,32 m ..... 3.300°

1,90 m x 1,36 m :..... 19.000F

1,40 m x 0,71 m: ...... 1.300F

: finition entique (saut presta du dossier.

7.800<sup>F</sup>

à la place clichy

36, rue de Léningrad (8°) - 37, rue de Beaune (7°)

fibres qu'il y a des siècles.

qu'on ne le croit.

Quelques exemples :

PAKISTAN 2526 : Oessin Turckmen

2519 : Dessin Bouchara

2535 : Oessin Persan

TURQUIE - ANATOLIE

16 536 : Oessin Hemadan . .

1255 : Oessin Ojochagen

2,77 m x 2,01 m:

AFGHANISTAN . 1478: Dessin Turckmen

CHINE POPULAIRE

1956: finition antique

sélectionner les plus belles pièces.

122 R. VAILLANT COUTURIER

93130 NOISY-le-SEC

845-97-67

DU STUDIO AU 6 PIECES. BEAUX DUPLEX.

Pour recevoir notre brochure, renvoyez de bon à : COGEOR, 30, av. George V, 75008 PARIS, Tél.: 261,51.86.

PRIX FERMES ET DÉFINITIFS MOYENS: 4100 F LE M2.

Chacun de nos tapis mécaniques est une

Les techniques de reproduction des plus beaux cartons d'Orient ont atteint un degrè

élevé de perfection. Les fibres utilisées (pure

laine ou melanges sélectionnés) sont d'une

Les modèles que nous vous présentons - à

des prix très raisonnables pour leur qualité --

sont issus des plus belles fabrications euro-

péennes et constituent des éléments de

production de haute qualité.

qualité rigoureusement contrôlee.

confort et de décoration indéniables.

"REPRODUCTIONS DESSINS ORIENTAUX"

pure laine Woolmark......1.330F

pure laine Woolmark T4......1.520

pure leine Woolmark T4 ì.C.C.O......1.830

longues mèches......1.015F

(1) Pour toute demande de credit faite entre le 1ª et le 31 mai 77, a partir de 1 000 F d'achat

(saut prestations de service) et après acceptation

.**2.100**<sup>F</sup>

2.200F

2.600F

TAPIS MÉCANIQUES

AKABA: 1,90 m x 2,90 m

BIROJANO: 2,00 m x 3,00 m

CHIRVAN: 2,00 m x 3,00 m

BIDJAR: 2,00 m x 3,00 m

ORUZE: 2,00 m x 3,00 m

BERRY: 2,00 m x 2,90 m pure laine Woolmark. Tepis blancs

BERGEN: 200 m x 290 m

CAMBRITA: 0,70 m x 1,40 m

DJOS AGHAN: 2,00 m x 3,00 m

pure laine Woolmark.......

pure laine Woolmark T5.....

100 % pure laine Woolmark, descente

### ministres

metheris to Lancourie

See Language to a second of the control of the cont A Commence of the Commence of **基本性的性 初期 下小2013年** 

STORES FR. SE ASSESSED MARINEY #:#1-

Take the second

Acres 142 April 1 Single and the second

E PROPERTY OF THE PROPERTY OF

THE RESERVE THE PARTY OF THE PA

Marie Walter and State S

Specific for a first of the fir



Market Street Street Street Street M 10 10 10 10 10



**JEUNESSE** 

Nous avions un professeur de français qui organisait tout ce qui fait défaut à votre correspon-dant. Des débats, conduits par

dant. Des débats, conduits par elle, avaient hen tous les jeudis après-midi pendant deux heures, abordant tous les sujets (armée, avortement, euthanasie, tiers-monde, etc.). Mais, contrairement à ce que semble penser votre correspondant, le « coupable » est blen l'élève moyen. Hormis un petit groupe de cinq à sept élèves, le mutisme le plus absolu était de règle- (...) Toutes les disciplines scolaires étaient affectées. (...) Les discussions avaient lieu en dehors de la classe : elles portaient sur les derniers résultats parus dans l'Equipe ou sur les dernières « conquêtes » féminines.

Bonhenr

Mme Lewandowski, de Boussy-Saint-Anioine (Essonne), em-ployes dans une maison de re-iraite, écrit :

J'ai deux enfants, âgés maintenant de vingt et un ans et dixhuit ans. L'ennui les a pris dès
l'entrée en sixième dans un C.E.S.
de banlieue, dans des conditions
assez similaires à celles décrites
par voire correspondant (...) Face
à leur découragement et devant
la bêtise de certains professeurs,
je n'ai pas essayé par tous les
moyens de les convaincre de
continuer, je les ai laissés mener
leur vie à leur façon (...) Le résultat n'est pas très brillant. Ce

suitat n'est pas très brillant. Ce sont, en quelque sorte, des mar-ginaux, mais l'essentiel est qu'ils

**Effort** 

Professeur agrégé de sciences physiques ou lycée Alphonse-Daudet de Nimes, M. Jean Du-

Si votre correspondant pense

Si votre correspondant pense que tont est figé dans l'enseignement des sciences, c'est qu'il n'y a pas compris grand-chose, peutètre parce que sa place n'était pas dans une section C; car il fandra blen admettre un jour que n'importe qui ne peut pas aborder sans effort n'importe quelles études, de même que l'on admet fort blen qu'eucun être humain, même très doué, ne peut sans entraînement préalable courir le 100 mètres en moins de dix secondes, Dire que l'enseignement est le plus souvent bâclé, c'est généraliser bien cavalièrement une expérience individuelle et faire injure à tous les pro-

et faire injure à tous les pro-fesseurs qui se consacrent avec enthouslasme à leur métier. (...)

Je n'aurai pas la prétention

d'affirmer que notre enseigne-ment est parfait. Peut-ètre la communication entre élèves et professeurs sera-t-elle plus gran-de lorsqu'on eura diminné encore le nombre d'élèves par classe, lorsque les programmes seront moins lourds et moins ambitieux; mais je suis negradad qu'il fau-

mais je suis persuadé qu'il fau-drait cesser de faire croire sux jeunes qu'ils pourront accéder sans effort à la connaissance scientifique.

verney note :

TOUT CE QUI

**SE TRANSFORME** 

EN LIT

CAPÉLOU Distribeteur

37, Av. de la République PARIS XI<sup>®</sup> - Mâtro PARMENTIER

Tel. 357,46.35 +

ուսականույ (Pablieté) կուկականու MONIQUE FRISON-GIES

MONIQUE FRISON-GIES

Bes dessins, aquaralles et lavis penvent être considérés comme un simple
moyen d'axplorer le monde extérieur,
de le pénétrer, d'en imiter les apparences; mais le fait qu'elle dessine
trente fois le même paysage et qu'elle
ment différentes nous ouvre le gouffre
de la réalité intérieure dont l'art
seul peut rendre quelques témoiguages. Chaque peinture devient
alors une question muette, la potte
d'une méditation où l'artiste cherche
à saisir l'instant et tout son coutenu
imaginaire et spirituel, (Galerie Hélène
Appel, 75, rue Saint-Dominique,

Appel, 75, rue Saint-Dominique, Paris-7\*, jusqu'su II mal.}

HATHER TO LINE TO SERVICE OF A STATE OF THE SERVICE PROFILEMES MONETAIRE INTERNATIONAUX decouragement d'un lycéen moyen - nous a valu un certe troutair delegae à Pione

INTERNATIONALIES don't de la contragement d'un jycéen moyen - nous a valu un certain nombre de tettres, la pulpart approbatrices, quel-que de la contragement d'un jycéen moyen - nous a valu un certain nombre de tettres, la pulpart approbatrices, quel-que de la contragement d'un jycéen moyen - nous a valu un certain nombre de tettres, la pulpart approbatrices, quel-que de la contragement d'un jycéen moyen - nous a valu un certain nombre de tettres, la pulpart approbatrices, quel-que de la contragement d'un jycéen moyen - nous a valu un certain nombre de tettres, la pulpart approbatrices, quel-que de la contragement d'un jycéen moyen - nous a valu un certain nombre de tettres, la pulpart approbatrices, quel-que des distances de la contragement d'un jycéen moyen - nous a valu un certain nombre de tettres, la pulpart approbatrices, quel-que d'un justifie de notre correspondant sur c'elle d'un feur la contragement d'un jycéen moyen - nous a valu un certain nombre de tettres, la pulpart approbatrices, quel-que moyen - nous a valu un certain nombre de tettres, la pulpart approbatrices, quel-que entre d'un justifie de notre correspondant sur c'elle d'un justifie de nous pour d'un justifie à nous pouldons les plus signifie d'un grés de la fait que de classe terminale, militant gent de la fait que de la contragement d'un justifie d'un grés de la fait que les s'alles de la contragement d'un justifie d'un gent de nous la cont

Etudiant à Lyon, M. François-Charles Bideaux s'interroge sur les perspectives offertes aux jeules perspectines offertes aux jeunes dans notre société. Il écrit :

Dès l'âge des études secondaires, nous devons penser à notre société. Il écrit :

Dès l'âge des études secondaires, nous devons penser à notre sevenir, à l'âge de notre maturité, à avoir une bome retraite pour finir nos jours heureux dans un pavillon de banlieue. Et pour ce faire, nous devons sacrifier nos années de jeunesse au profit de moins. (...)

Nous sommes ainsi ameries à refuser absolutent la réalité de l'existence, nous fuyons les reseaux ponsabilités, nous nous laissons pesante, nous cherrhons à fronces de les moments heureux continue mer notre condition de futurs cut ne resulte peur les une resulte peut les loisirs nous est insupportable (...).

Refus

Elève de terminale au lycée
Hoche de Versailles, militant du
R.P.R., M. Frédéric Goëlen rap-

143 bis Av. de Wagram 2 à 5 PIECES

LOGGIAS 5 à 7 PIECES

avec terrasse Livraison 3° trimestre 77

Renseignements

FONCIMMO P

Réalisation ...

**GEFICO** 

TEL. 924.83.96

Visite appartement témoin

tous les après-midi



### MALLES IDEES SOCIÉTÉ FLEURISSENT.



### Galeries Lafayette





Autour de l'ouvrage collectif du Groupe Français d'Education Nouvelle

reussir a l'ecole. PEDAGOGIE DE SOUTIEN **OU SOUTIENS** DE LA PEDAGOGIE?

### ASSEMBLEE-DEBAT le Vendredi 6 Mai à 20 h 30 **ALAMUTUALITE**

Avec la contribution de la CGT, CFDT. SGEN-CFDT. SNEP. SNEPEN, SNETP-CGT, SNES, SNESUP, SNIDEN, CNAFAL, CSF, FSGT, CEMEA, ICEM, GERAS. AFEF. UNEF. UNCAL, CRAP. APM,

L'Ecole en crise. L'échec scolaire massif, sélectif, s'accroît de L'Ecole en crise. L'ecnec scolaire massir, selectir, a actroit de l'absence de formation et de débouchés professionnels. Chacun s'interroge dans l'école et autour d'elle. Il est possible d'agir dès maintenant pour une école où puissent réussir tous les enfants, quelle que soit leur origine sociale, et de contribuer ainsi à préparer les bases de l'école de demain.

EN VENTETOUTES LIBRAIRIES

### MALLES IDEES FLEURISSENT.



**Galeries Lafayette** 

Témoignage

### L'ENFER D'UNE FAMILLE

Le docteur R. Lehret, chef de service d'électro-radiologie au centre hospitalier de Laval (Mayennel, nous a adressé son point de vue à propos du drame que constitue, pour des parents, le fait qu'un enfant soit toxicomans. Le docteur Lebret vit personnellement ce drame et son témoignage met en cause l'inefficacité des théraples contradictoires — prontes par

Qui connaît l'enfer de la dro-gue ? Le toxicomane d'abord, mais aussi les parents et l'en-

mais aussi les parents et l'entourage.

Après une période très courte
d'euphorie, entretenue par l'escalade successive, du haschisch sux
drogues dures, c'est le désenchantement et blentôt l'angoisse. Il
commence à tricher, à affabuler
consciemment, puis inconsciemment jusqu'à ne plus dire la vérité. Même confondu, il nie l'évidence avec une telle convintion
que les parents se laissent souvent abuser. La volonté s'émousse
de jour en jour sous l'effet de la
toxicomanie : il n'est pas contre
un système politique, il est indifférent. Il est plus amoral qu'imferent. Il est plus amoral qu'im-moral dans sa vie, il est contre toutes les contraintes, contre tout

toutes les contraintes, contre tout ce qui nécessite un effort de vo-lonté.

C'est avant tout un velléitaire.

Tantôt sous l'effet d'hallucino-gènes, il a l'impression d'être un surhomme doué de facultés créa-trices exceptionnelles, tantôt, et c'est le phase le plus fréquente, il se sent accablé de tous les mans. (...)

manx (...)

Rejeté ou sontenu par sa famille, il se croit sincèrement malminé, et c'est le calvaire des
toxicomanes que de ressentir en
permanence cette frustration

d'amour. Là où il y a une cellule fami-Là où il y a une cellule fami-liale unle avec des frères et sceurs ne posant pas de problème, le parallèle est inévitable : un mar-ginal est toujours en opposition avec ceux qui vivent seion les normes de la société. Comment ne souffrirati-il pas d'un manque de considération qui apparaît de manière éclatante devant la consi-dération dont ioniscent les autres maniere eciatante devant la consi-dération dont jouissent les autres membres. C'est pourquoi il y a une rupture de fait avec le millen familial, meme si le toxicomane s'y accroche comme le naufragé s'accroche à la planche de salut qui se trouve à sa portée, d'au-

### Un « assisté » lucide

Son angoisse tient ansa au fait qu'il assiste conciemment à sa déchéance progressive, physique et intellectuelle : il est aliéné à la drogue et devient un « assisté » dans les moindres actes de la vie courante. Lail, le toxicomane, qui par esprit d'indépendance, par une fausse conception de la liberté, a rejeté toutes les formes de la contrainte, est obligé de faire appel à d'autres, et en premier lieu à ses parents, pour satisfaire les besoins élémentaires que sont la nourriture. l'habillepremier lieu à ses parents, pour satisfaire les besoins élémentaires que sont la nourriture. l'habillement, le logement. Il voudrait prouver à l'humanité qu'il est lière, et en fait il est dépendant de plus en plus de la drogue et des êtres qui l'entourent; il s'écarte de plus en plus du comportement de l'adulte libre qu'il voudrait être, pour retomber dans la dépendance de l'enfance (...). Les psychiatres successifs (il faut avoir le courage de le dire), et c'est un médecin qui témolgne, sont aussi impuissants devant la tonicomanie que les autres mêdecins. Certains ont l'honnêteté de le reconnaître, d'autres croient savoir, détenir la vérité, et parmi ceux-là (une vingtaine) tous se sont complu dans l'étude de la première enfance et ont négligé d'aller plus loin. Il s'agit pour eux de déculpabiliser le toxicomane et, pour cela, tous sans exception ont pessé leur temps à culpabiliser les parents, la société, les autres. sans reconstruire. A la limite, ils ont consacré à leur malade quelques minutes seulement, et quelques haures aux parents, ce qui semblerait loque dans la première phase du traitement mais devient aberrant ensuite.

tement mais devient aberrant
ensuite.
Généralement, le toxicomane,
agnès avoir exploité habilement
l'ambiguité de la démarche psychologique de ceiul qui le traite,
se lasse le premier, ou bien, par
instabilité structurelle, ou parce
qu'il ne peut plus exploiter son
psychiatre, on encore parce qu'il
n'accroche pas, restant sur sa
faim après des dialogues inconsistants, il change de psychiatre,
et le suivant recommence le même
processus que le précédent. C'est
alors la succession ininterrompne
des psychiatres avec les avis les
plus contradictoires: « Soyez jermes et ne changez pus voire i
image de marque», « Cessez d'incurner le couple uni, attaché à
la morule», « Donnez-lui l'argent
qu'il lui junt pour être indépendant, même si cet argent lui sert
à se pouvoir en droques dures»,
« Abandonnez voire situation et
puttez coyager avec voire fils.»

A travers toutes ces contradicchologique de celui qui le traite, se lasse le premier, ou bien, par instabilité structurelle, ou parce qu'il ne peut plus exploiter son psychiatre, on encore parce qu'il n'accroche pas, r'est ant sur sa faim après des dialogues inconsistants, il change de psychiatre, et le suivant recommence le même processus que le précédent. C'est alors la succession ininterrompue des psychiatres avec les avis les plus contradictoires: « Soyez jermes et ne changez pas voire mes et ne changez pas voire image de marques, « Cessez d'emcarner le couple uni, attaché à la morule », « Donnez-lui l'argent qu'il lui faut pour être indépendant, même si est argent lui sert à se pouvoir en drogues dures », ou bien des conseils absurdes : « Abandonnez voire situation et puttez soyager avec voire fils. »

A travers toutes ces contradictions qui sont des aveur d'impuissance, le toxicomane finit par

se croire incurable. Certains psychiatres vont même jusqu'à dire an toxicomente, devant ses parents, qu'il rechutera certainement s'il sort de la crise présente et qu'il se peut même qu'il n'en sorte jamais. L'un d'eux m'a dit : « Donnez-tai l'argent qu'il lui faut pour nez-tai l'argent qu'il lui faut pour la conscience et pous serez bien la conscience et pous serez bien avancé. » Le même, quand j'ai refusé de continuer à financer au bout de trois mois, parce que l'escalade dans la drogue était évidente, a dit ironiquement à mon fils : « Que veuz-tu, ion père ne veut plus t'aider parce qu'il est sans doute dans la gêne ! » (…)

#### L'incrédulité des parents

Tout d'abord, les parents ne Tout d'abord, les parents ne peuvent y croire, persuadés que le danger de la toxicomanie est pour les autres et que leurs enfants ne peuvent se laisser entraîner sur cette pente.

Quand l'évidence est là, ils considèrent qu'il s'agit d'un accident de parcours, d'un excès de jeunesse, et qu'un bon psychiatre rétablira un équilibre momentanément perturbé.

Quatre-vinst-dix-neuf pour

rétablira un équilibre momenta-nément perturbé.

Quaire-vingt-dix-neuf pour cent des médecins méconnaissent l'étendue des perturbations physiques et mentales provoquées par la drogue, et notamment la dépendance physique et psychique qu'elle engendre. Contrairement à ce qui est dit et écrit, la dépendance psychique qui existe avec toutes les drogues, même le haschisch, le L.S.D. ne doit pas être minimisée, et c'est ce qui explique la fréquence des rechutes. (...)

L'escalade aidant, les parents constatent très vite que les psychiatres sont aussi impuissants qu'eux, et que ceux qui passent ou se font passer pour les spécialistes de ce problème n'ont aucume solution à proposer, mais seulement des théories; ils usent de nuances subtiles entre drogues douces et drogues dures, comme si l'accelulade été à éritable.

douces et drogues dures, comme si l'escalade était évitable.

L'un d'eux, qui passe pour le plus grand spécialiste s'est contenté de me dire : « Vous savez, si votre fils est passé aux drogues duras, l'héroine, il n'y a argues duras, l'heroine, il n'y a pas grand-chost à espérer, armez-nous de courage, car vos ennuis iront en augmentant et l'issue est pent-être le suicide » Après avoir cultivé la désespérance, il ajouts qu'il n'avait ancune solution à proposer, si ce n'est qu'il ne falqui se trouve à sa portée, d'au-tant qu'elle est la seule qui lui lait surtout pas hospitaliser ce fils dans son hôpital, qui était un repère de drogués et l'école de la toxicomanie. (...)

L'atteinte de la cellule familiale est rapide et profonde : toute la famille se bat pour sauver l'égart, chacun avec sa psycho-logie, ses méthodes, et il en résulte des heuts. (...)

Tes psychiatres se succèdent au même rythme que les solutions de rechange que sont les emplois d'une semaine ou d'un mois et c'est l'éternel retour à la maison famillale. Partagés entre l'amour le devoir les reprotes réforment et le devoir, les parents s'efforcent d'accuellir, de chercher ensemble des solutions, mais comme le toxi-comane n'a nullement l'intention de changer, n'est demandeur ni de psychothérapie ni de travail, une aituation conflictuelle se crée très vite.

Très vite.

Tout est objet de crainte, d'angoisse : des pas qui s'arrètent la nuit devant la porte, des éclats de voix, un coup de ill à une heure inhabituelle, la présence d'agents de police qui sont si souvent porteurs de mauvaises nouvelles, un appel téléphonique d'une personne qui refuse de dire son nom et insiste pour parler à voire illa, la disparition d'une clef de voiture on d'un papier important, ture on d'un papier important, avec la suspicion inévitable bien que souvent erronée.

L'enfer des parents, c'est de vouloir opposer du rationnel à de l'irrationnel, de la morale à un amoral des réalités à calui qui ne se complaît que dans le rêve, l'irréel, et qui redoute la lutte pour la vie.

L'enfer des parents, c'est aussi la succession, durant des années, de haut et de bas, de périodes d'espérance et de désespérance, avec une démoralisation de plus en plus grande au fiur et à mesure que les années passent, que le toricomane avance en âge et altère profondément sa personnatité. Après plusieus incarcérations pour cambriolage de pharmacle, qui prouve l'aliénation du sujet à la drogue les parents sont de

LE PROBLÈME

### Un centre d'accueil à Versailles La consultation des "toxicos"

Les « psy », je les alme pes, lis sevent pes », dit une pette gavroche fluette avec une moue dégoûtée. « Oul, male ce sont les seule à pouvoir nous aider », lui objecte un jeune muscadin have dont la voix se brise soudain : - Tu sais, me mère est médecia, en bien I elle

Dans la lumière d'un jour declinent qui étaint les couleurs. des posters encore incongrus dans une ealle d'attente de dispensaire, c'est l'heure des confidences pour les enfants en Jeans. Très raides eur leur chaise, quelques perents n'en finissent plus de contempler l'horizon d'un cell fixe. Acides ou résignés, silencleux ou diserts, tous viennent à la « consultetion - dens les locaux du diepenselre de lutte antialcoofique où e'est installà en 1973 le centre départemental d'aide aux toxicomanes des Yvelines. Dirigé par une équipe psychiatres, psychologues et travalleurs sociaux, sous l'impuieion des docteurs Jannaau et Bruie, le Cedat s'est donné pour objectif d'apporter une information aux jeunes, et parfois eux parenta, sur les questione de drogue. Toutefols, l'essenti du travall reste exé sur les soins apportés eux trois cents leunes qui, chaque année, affluent vers le centre, poussés par le vague

à l'âme, la pulsion de sevrage de drogue, ou après eignalement de la justice. Le thérapeute peut juger s'il s'egit d'une « demande ponc-tuelle comme un appel eu secours -, ou d'une - demande psychothérapie. Avec la recrudescence de l'hérolnomenie, ces traitements légers ne suffisent plus. Comme l'Indique le docteur ambulatoire restant peu sûr, on obtient de meilleurs résultats en miliau hospitaller, solt per sevrage direct, avec le soutien des tranquillisants et des antaigiques, soft par sevrage dégressif, à base d'opiacés, puis de tranqui n'ont pes eu mellie è partir avec ta police entrent-ils en contact avec le centre? Selon le docteur Lembrouck : « Cela se fall par le bouche à oreille, à l'intériour des structures déterminantes pour les toxicomenes que centre de Versailles, qui se trouve densi la nérinhérie des

en-Lays et de Mariy-le-Rol, a-t-ll pu, après avoir soigné les leade base qui leur avaient em-bolté le pas, d'abord pour se droguer, ensuite pour se désin-toxiquer. L'histoire de chaque toxico-

mane est très complexe, elle tement ne se présente pas pressive et régulière vers la guerison, mais plutot comme pertaine toxicomanes cont considérés comme guéris par les institutions, alors qu'ils sont livrés à une autre dépendance accordée é la post-cure par l'équipe de Versailles aul. evec le soutien de l'Association d'alde aux toxicomanes (Adato), met eur pled dans les Yvellnes - un centre s'insérent dens la chaîne thérapeutique, après la cure, et nes aux différents stades de leur réinsertion sociale ». Quels que colent les efforts

entrepris, à Versailles et alleurs, pas finalement désarmé devant un phénomène qui dépasse celui des - drogues - proscrites et manie eociale qui comporte tabac — des drogues légales ? Le désordre individuel de chacun des « clients » du centre de Versailles renvoie à un désordre plus général. La thérapie n'a pas prise eur ce. demier.

MICHELE SOLAT. \* OEDAT, 17, rns Berthler, 78 Yersalles, 16, 951-65-67; ADM TO, 37, rus Henri-de-Regiver, 78 Versailles.

Finition exportation.

Faible kilométrage.

Tous coloris disponibles.

Garantie usine.

PEUGEOT

Exposition permanents (de 9 hà 19 h)

· Assurance gratuite (48 h)

à tout echeteur.

de crédit. Leasing. Demander M. Jean-Claude DUPONT.

F.A. International France Autos 50, rue Raynouard, 75016 PARIS - 525-81-64

# FLEURISSENT.



Galeries Lafayette)

SOCIÉTÉ Wil Driver F

( NRIE OF SOUR A LOSS 2E \$444.20.5

ROUVEAU CECES

The Sales of Sales of Sales ्रको हो स्थापना स्थापनी राज्य करणाच्या १००० हेर्स २३ क्षाप्त क्षाप्तिक स्थापनी

de Louisie-Sauffie

LES BRALDGLES

1.00

are ;

e ....

2.3

٠., جيد)

22.3

E.

11

ET ...

E ...

ZI (2. . .

(Red)

Ind and

tage :

Birthin

\* - - -

MONA . TO

£:7: 7 5 .

£....  $\#\operatorname{Int} v$ 126 2000 THE YEAR SHEET HOW MENTED .333 1000 3124.77 20.00

is in a stract

and kinds Desiran the mont THE MAN AND THE PARTY AND THE

COMPR. H. Lawrence A STATE CONTRACTOR AS



done tous les ray and Sweat chirt sprage velou (2 à 16 ani) Prix spécial 25 .

Galeries Lafayett



1301/00 maile a for to 100 for the 100 for polico ententia e la contra de la contra del la contra de la contra de la contra de la contra de la contra del la contra de la contra del la contr controllers on the controllers of the controllers on the controllers on the controllers on the controllers on the controllers of the controllers o cornie ben 10 6 LANG CHELLE PROPERTY AND A STATE OF THE STA totale complete A COMMENTER DE LA COMPANION DE den demandes the

a memorial s to to the second Sign was disapped to 100(2)65 245 """ i sin. ermie in White Manager

1 min MARK RIVER Section 1 But want by Milder Bellegar of the PARTY NAME O Books & - 1988-75 A

PEUGEOT

FLEURISSEN

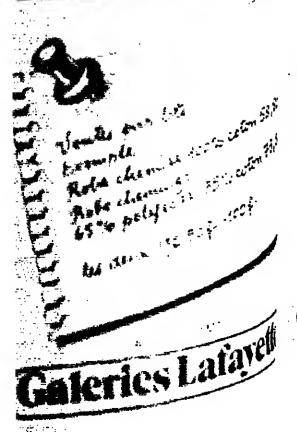

### SOCIÉTÉ

### DE LA DROGUE

#### SAISIE DE 500 KILOS DE CANNABIS

500 kilos de cannabls ont été saisis, mercredi 4 mai, par les services de douanes de Port-Barcarès (Pyrénées-Orientales) à bord d'un yacht, le Centry-II, qui naviguait dans les eaux territoriales françaises au large de Saint-Cyprien, dans le golfe du Lion.

Agissant sur renseignements, semble-t-il, les douaniers, après avoir arraisonné le yacht, ont découvert, au cours de la fouille, le

avoir arraisonné le yacht, ont dé-couvert, au cours de la fouille, le chargement de drogue dissimulé dans la cale. Les quatre person-nes qui se trouvaient à bord du Century-II deux hommes et deux femmes de nationalité française dont l'identité n'a pas été préci-sée, out été transférées à Perpi-gnan, où elles sont actuellement entendues par des policiers du S.R.P.J. de Montpellier et du ser-vice de la répression des stupé-fiants.

#### MOUVEAU DÉCÈS D'UN TOXICOMANE

Un jeune toricomane, M. Chris-tian Mouche, vingt-quatre ans, est mort au cours d'une « drogue-partie » qui », eu lieu le 3 mai dans un hôtel du centre de Mar-seille Affolés, les deux autres parti-

cipants, Jean et Marc Valetta, tentèrent d'accréditer auprès des policiers la thèse du suicide. Ce décès survient deux jours après le suicide, par injection d'un mélange de produits pharmaceutiques, d'un autre jeune toxicomane marsellais, M. Mar-

#### Au proces de Lons-le-Saunier

1.73

THE WAY TO SEE

10 (T e.e.

4 1 LONG 48

1.22 MICHELE SOLA

57.1

re Bet 1/ 1986

#### LES DIALOGUES DU PRÉSIDENT

 Ce procès ne concerne pes seulement le justice. Noue apporterons ici le réponse que notre métier nous demande d'apporter. Mais ce n'est pas le plus important, Le problème essentiel, c'est le développement de l'usage de le drogue et cele peut signifier qu'il y e un prolème socio-psychologique à résoudre. » En définissent ainsi les limites du rôle de le justice, M. Louis Viaud-Murat, président du tribunal de Lons-le-Saunier e donné le ton des débats du procès commencé le 2 mai et dans lequel gampant une cinquan leunes gens eccusés coir constitue et allmente un restau de drogue dens la région. Au cours de le troisième jour-

née d'audience, le président a longuement dialogué avec pluslaurs des prévenus. Avec l'un d'entre aux, il e notamment discuté la valeur des différentes études faltes sur le nocivité du haschisch et des eutres drogues. M. Vieud-Mural a déclaré : « Ces études ont toutes-le défeut essentiel de poser un e priori au départ : c'est le contraire que nous esseyons de faire icl. -Puie il a ajouté, citant le docteur Claude Olievenstein (1): - La droque est une rencontre entre une personne, une substance et un contexte socio-psycholo-

(1) Directeur du centre médi-cal Marmottan.

#### FOOTBALL

### A LA < TABLE RONDE > DE MONACO De la difficulté de briser le conservatisme

De notre envoyé spécial

Monaco. - La quatrième a table ronde » internationale du Monaco. — La quarrième à table ronne » internationale au football, qui traitait des problèmes de l'arbitrage, a pris fin, mardi 3 mai, à Monaco. Beaucoup d'idées nouvelles et de bonnes intentions se sont dégagées des deux jours de débats, en même temps qu'il est apparu que le conservatisme continuait de s'opposer à toute volonté de réforme.

Les tenants du football figé ont eu d'autant plus de facilité à s'opposer aux idées nouvelles que ce sont eux, le plus souvent, qui détiennent le pouvoir d'autoriser on d'interdire. C'est pour s'élever contre l'inertie des notables, et notamment contre celle de l'International Board, que M. Jacques Ferran, journaliste, a dénencé l'inutilité qu'il y aurait sais donte à essayer d'aller de l'avant dans de telles conditions.

Les propes de M. Ferran ont eu le mérile de faire prendre conscience que l'intérêt et surtout l'avenir de la étable ronde s'entains pays, où ils sont soumis à des pressions politiques, morales ou matérielles, et note que l'arbitre remplisse ses fonctions en pleine sércinité et qu'il dispose d'une certaine sécurité matérielle (1). Son indépendance est jugée «fondamentale», et il est souhaité que de celle d'une association corporative. La étable ronde », sur ce sujet, s'est êmue de la situation des arbitres dans certains pays, où ils sont soumis à des pressions politiques, morales ou matérielles, et note que de l'autoriser est jugée «fondamentale», et il est souhaité que de celle d'une association corporative. La étable ronde », sur ce sujet, s'est êmue de la situation des arbitres dans de la situation des arbitres dans de la situation des arbitres en plaine sécurité inser plaines et jugée «fondamentale», et il est souhaité que de celle d'une association corporative. La étable ronde », sur ce sujet, s'est êmue de la situation des arbitres dans de la situation de

de telles conditions.

Les propos de M. Ferran ont eu le mérite de faire prendre conscience que l'intérêt et surtout l'avenir de la étable ronde stenaient à sa capacité de proposer des solutions modernes, raisonnables, et à les faire avaliser. Il semble que quelques modifications aux lois du jeu, ne mettant pas en cause les principes essentiels, valeut d'être effectivement expérimentées, et notamment l'exexpérimentées, et notamment l'ex-pulsion temporaire au cours d'un match dont le mèrite est d'offrir auns arme intéressante à l'arbi-tre et un bon moyen de dissua-

SiOn ».

L'explusion temporaire - dont ls durée pourrait être de cing à dix minutes, — par son effet de pénalisation immédiate, pourrait etre plus efficace que la suspen-sion ultérieure d'un joueur à la suite de plusieurs fautes graves. Elle irait en tout cas moins à l'encontre du droit à la liberté du raval que emaque footballeur professionnel pent légitimament revendiquer. La «table ronde» a décidé de demander à la Fédéra-tion internationale de donner la possibilité eux associations natio-nales qui en feront la demande d'utiliser l'expulsion temporaire dans leurs competitions.

La motion finale fait aussi état de la nécessité qu'il y a à uniformiser la formation de l'arbitre et à faire en sorte qu'elle soit permanente. Elle préconise aussi la réunion de stages techniques, recommande un régime diététique et un entraînement physique

et un entranepeut physique rigoureux.

A propos du etstut, la « table ronde » a estimé que l'arbitre ne peut plus être vraiment « ansa-teur ». Elle s'est cependant pro-noncée contre la création d'un-corps professionnel, mais soulaite

### D'un sport à l'autre...

HOCKEY SUR GLACE. - La HOCKEY SUR GLACE. — La Tchécoslovaquie a pris sa revanche, aux championnats du 
monde qui se disputent à 
Vienne, en battant l'URSS. 
par 4 à 3. Elle prend ainst la 
iête du classement provisoire 
devant la Suède, bien que celleci att été battue 7 à 0 par le 
Canada.

BUGBY. — Pour permetire sa retransmission à la télévision, la demi-finale du championnat de France, entre Béziers et Nice, fixée initialement à Lyon le 15 mai, a été avancée au samedi 14.

OMNISPORTS. — Le Grand Prix de l'Académie des sports a été décerné à la gymnaste rou-maine Nadia Comaneci. L'Aca-démie a également attribué le prix Henry-Desgrange à notre collaborateur Jean Lacouture.

### CYCLISME

#### REDDY MAERTENS ACCUMULE LES VICTOIRES

Neuf étapes. Huit victoires — compte tenu du prologue. Tel est le score réalisé par le Beige Freddy Maertens au cours de la première partie du tour d'Espagné. Un score qui met en évidence l'excellente condition physique du champiou du monde, même si celui-ci se trouve confronté à une opposition réduite. Pour accomplir une performance de cet ordre, la vélocité, qui est l'une des qualités essentielles de Maertens, ue suffit pas. Il faut contrôler la course en permanence, il feut être inspiré, ajouter la lucidité à la vigilance et posséder l'autorité d'un grand leader. On anticiperait en affirmant que le routier numéro un du moment a virtuellement gagné la Vuelta, mais il est certain qu'il a pris une solide option sur le maillot « amarillo ». Et il semble bien parti pour améliorer le record du fameux Delho Rodriguez, qui avait remporté douze étapes dans la même épreuve en 1941.

Il couvient de préciser que Maertens a convenablement franchi les cols qui jalonnaient le parcours de la troisième étape, Murcie-Benidorm, dominée par le Néerlandais Fedor Den Hertog — le seule qu'il n'ait pas inscrite à son actif. A-t-il perfectionné ses talents de grimpeur ? Impossible : les grands spécialistes de la montagne sont alteents du tour d'Espagne, dont les difficultés par ailleurs sont moins accentuées que celles du Tour de France, dans lequel le Beige s'était bien comporté l'an passè. monde.

Le concours que peut apporter les nouveaux matériels a été pris en considération. Il est probable que les grands stades seront un jour équipés de procédés sophistiqués pour le décompte du temps de jeu et que la télévision viendra en aide aux arbitres, même si le recours à l'image continue de choquer ceux qui pensent que l'arbitre doit être sur le terrain le seul maître aurès Dieu.

### **POLICE**

### Au congrès du Syndicat national indépendant et professionnel

FRANÇOIS JANIN.

(1) En Prance, pour un match international, un arbitre recott une rémunération de 600 F.

### Les C.R.S. face à l'alternance

De notre envoyé spéciol

Perpignan. — Dans cette compagnie républicaine de sécurité Perpignan. — Dans cette compagnie républicaine de sécurité du centre de la France, vingt-deux jeunes gardiens arrivés pendant l'année 1976 — plus de la moitié des recrues de l'unité — ont été révoqués, après quelques mois de service, pour s'être rendus les uns et les autres coupables de délits de droit commun, attaques de prostituées, coups et hiessures, agressions de personnes ágées, attentats à la pudeur, abus de confiance, chèques sans provision, etc. Sans y atteindre les mêmes proportions, les révocations pour des faits semblables croissent en nombre inquiétant dans les soixants C.R.S. que comme le sarvice. S'y ajoutent tant dans les soixante C.R.S. que compte le service. S'y ajoutent des conduites individuelles peu admissibles de la part de repré-sentants de l'ordre : alcoolisme et même drogue. Il est arrivé que des élèves gardiens de la paix quittent l'école de Sens entre deux gendarmes et menottes aux poignets. D'autres deiveut abandon-ner précipitamment la profession lorsqu'on découvre qu'ils y sont entrés avec un casier judiciaire plus ou moins rempli.

offre. en contraire, un choix inégalé jusque-là.

Donc, fit-on observer à la tribune du congrès, si on recrute d'aussi mauvais éléments, c'est parce qu'on le vent blen. C'est parce qu'on le vent l'un des fets de lance du maintien de l'ordre en France. En temps ordinaire une telle attitude peut déjà présenter de graves inconvénients pour le citoyen, mais le danger devient blen plus grand dans une conjoncture politique difficile, dit-on, du genre de celle que nous risquons de connaître d'ici un an.

Cette analyse a conduit les dirigeants du SNIP. à lancer, depuis Perpignan, quelques avertissements aux dirigeants du pays. « Indépendance ne teut pas dire passivité ou laxisme, indifférence par rupport ou monde extérieur », décharait, à l'ouverture du congrès. M. Roger Cousin, secrétaire général du syndicat, précisant que, si son organisation se refuse à entres dans un quelconque jeu politique, elle tient à ce que « chaque politique, elle tient à ce que « chaque politique, elle tient à ce que « chaque politier reste un citoyen à part entière et non entièrement à part ». Dans le même temps, il refusait de voir assimiler le sens du devoir à l'obélissance aveugle : « Les fonctionnaires des C.R.S. n'oni pas l'intention de faire la révolution tant que le régime restera démocrate et républicain. Dans le cas contraire, dis agitont en tant que citoyens libres et amouveux des libertés qu'ils défendront comme l'ont fait certains dans des circonstances bien plus difficiles. I

### La révolution légitime

Se référant à la Déclaration Se référant à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen — dont l'article 22 a été inclus dans les statuts du SNLP au cours d'un congrès extraordinaire, mercredi 4 mai — M. Cousin observa que « la révolution devient légitime et un devoir civique si les libertés républicaires éinient gravement menacées » et que « le rôle de la police serait, dans ces situations extrêmes, lar-

Ces constatations ont êté faites par les délégués au congrès du Syndicat national indépendant et professionnel des C.R.S. qui vient de se réunir pendant trois jours à Perpignan. Pour beaucoup d'orsteurs, une telle situation n'est pas le simple fait du hasard. Si les cédèchets » sont importants, c'est que la sélection des candidats est de plus en plus mauvaise, constatation surprenante en une époque où le marché de l'empioi nière sersit sortie des unes, et ils joueront le jeu normal qu'on est en droit d'attendre de la Donc, fit-on observer à la tri-

ation professionnelle — refuserout de s'engager dans un cycle tendant à repousser l'alternance politique dès tors que cette dernière serait sortie des unnes, et ils joueront le jeu normal qu'on est en droit d'attendre de la jonotion publique dans un système démocratique.

Ce rappel relève-t-il du calcul, d'une volanté de « prendre le vent » et de commencer à dessiner une nouvelle image d'un service ingrat ? Il semble eu contraire que, sur ce plan, les gardiens des CR.S. se soient fait définitivement une raison : ils n'ont pas la prétention d'être un jour aimés de la population, sous quelque régime que ce soit, relève-t-on dans la rapport moral « Nous savons aussi qu'uncan gouvernement, de gauche, de droits on du centre, ne se privera des forces mobiles que nous sommes. C'est atuni que nous sont mes. C'est atuni que nous resterons calmes et sereins, quelles que soient les attaques dont nous jerons l'objet. » On a rappelé au congrès. à ce propos, les tragiques évênements de Bastia et de Montredon, où la colère u'emporta jamais les C.R.S. sur le terrain de l'aventurisme, mais en souhaitant que les leçons de ces drames soient retenues : « Il est bien entendu que les C.R.S. n'accepteront jamais d'être les victimes explatoires d'insufficances gouvernementales ou locales. »

Finalement, Cans une perspective sociale et politique incertaine, les gardiens de l'ordre raisonnent moins en termes de certitude qu'en termés d'interrogation. Ils suraient certainement souhaité trouver quelque réponse dans les propos que vint leur tenir le directeur général de la velle d'une inémetable échèmice électorale », se contentant de rappeier le catalogue exhaustif des avantages matériels et pécuniaires obtenus par les C.R.S. an cours des dernières aunées. Il est vrai qu'il avait commencé son intervention en précisant que, « dans un monde troublé; nous sommes un monde cou de l'en de la servente de la servente de la serve

qu'il avait commence son inter-vention en précisant que, « aans un monde troublé, nous sommes

heureusement en démocratie ». JAMES SARAZIN.

### SPORTS MALLES DEES FLEURISSENT.



Galeries Lafayette

### quelle que soit votre destinotion aux Etots Unis,



### LOFTLEIDIR a une solution pour vous

LOFTLEIDIR, compagnie l'aller/retour régulière, propose depuis Luxembourg / New York plus de 25 ans, le transport avion le plus économique à l'entière satisfaction de •du "TOUR AUTO 77" sur l'Atlantique Nord, ses usagers.

Quelle que soit votre destination finale aux Etats-Unis, vous pourrez utiliser New York ou Chicago comme point de transit vers la ville de votre choix.

- aller-retour F. 1.895 (\*)
- •3 fois par sem. Chicago voyage transatlantique. aller-retour F. 2.340 (\*)

Ces tarifs, ouverts à tous n'impliquent pas une dat limite d'inscription et autorisent les changements de réservation.

LOFTLEIDIR tient également à votre disposition toute une gamme de tarifs particulièrement intéressants pour de courts sejours (tarif excursion 13 jours sans minimum de séjour) ou de très long séjours (billet valable 1 an).

Demandez à votre Agent de Voyages de vous parler aussi :

 des forfaits New York de 3 à 30 jours, à partir de F. 2090 comprenant

+ sejour à l'hôtel Century Paramount (lic. 345 A)

en toute liberté aux USA + 1 voiture AVIS en vrai kilomètrage illimitė + un choix parmi les 800 hôtels des Chaines Travelodge, Holiday Inn, ou Howard Johnson's ...

des escales touristiques en Islande • vols quotidiens New York (l'île à nuile autre pareille) où vous pourrez séjourner lors de votre

|         | (*) tarif excursion 14/45 Jours<br>valable jusqu'eu 30 Juln.        |          |
|---------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| s,<br>e | Pour tout renseignement et documentation, adresser ce coupon à      | ~.       |
|         |                                                                     |          |
|         | LOFTLEIDI                                                           | R        |
|         | ICELANDI                                                            | G        |
|         | 32, rue du 4-Septembre<br>75002 Paris<br>tél. 073.75.42 - 742.52.26 |          |
|         | 32 bis, rue du Mi Joffre<br>06000 Nice<br>1él. 88.73.41             | (M 21/4) |
|         | Nom                                                                 | P4-P4    |
|         | Adresse                                                             |          |
|         | ou interrogez                                                       | ١        |
|         | voire ageni de voyages,                                             | d        |

# MAI.LES



Galeries Lafavette

Jacques Mesrine devant la cour d'assises de Paris

### **Autoportrait**

Jacques Messine a parlé longuement de lui-même, lors de la deuxième audience de son procès devant la cour d'assises de Paris, présidée par M. Charles Petit, mercredi 4 mai. Il a joué et même mené le seul jeu qui pouvait passionner à la fois des magistrats, des furés, des journalistes et lui-même : celui de la vérité. Avec la force du désespoir et beaucoup d'humour, avec un accent gouailleur, un vocabulaire de voyou poète, il a prononcé un réquisitoire sans faille contre ce qui fait la vie de bon nombre d'hommes de quarante ans d'aujourd'hui qui ont moins d'« éclat » que lui.

Il réplique : « Ce n'est pas Mesrine qui a fait la guerre d'Al-

an recoir, il s'entrainair regu-lèrement à tirer, « pour la prochaine guerre ». Il commen-cait aussi à voyager pas mal, en Espagne et dans divers pays de la francophonie — le dossier a du mal à le suivre. Il avait de

l'argent « honnétement gagné, dans un sens. Je ne peux pas dire de qui venati cet argent, monsieur le président, cela serati plus gênant pour vous que pour

plus gênant pour vous que pour moi ».

Il a connu sa première prison à Evreux « J'ai vu que les magistrats ne pensent plus à ceux qu'ils ont condamnés. » Il a connu sa seconde prison dans un pénitencier canadien d'où il s'est évade et qui a fermé depuis. « On y devenait fauve ou fou. » Depuis, il en a connu d'autres. « N'oubliez pas. La prison, ça existe, avec ses abus de pouvoir, ses matraquages, sa corruption,

ses matraquages, sa corruption, on achète tout en prison. Les juges sont les complices passifs de l'administration peniten-

« L'ennemi public numéro un » est né en prison. « Si Mes-rine n'agissait pas comme Mes-rine agit actuellement, il serait

« Puis-je vous demander com-

ment vous envisagez votre avenir?

— C'est comme si vous deman-diez à un cul-de-jatte de courir un 110 mètres haies, à un mori-bond s'il a envie de vivre.

— Vous avez dit que vous envi-sagiez de vous évader?

saglez de vous évader?

— L'évasion est un droit. »

S'il était juré, il se condamnerait, parce qu'il doit payer. Mais
à moins de dix ans, parce que,
après dix années passées en prison, un bomme est définitivement
irrécupérable. « L'ai quarante ans.
Ce n'est pas à soitante que je
pourrai réintégrer la société. Les
nurés devraient demander à visi-

ter les prisons avant de prendre une décision. »

Jacques Mesrine, enfin,

rassis, après une pirouette : « Je ne suis pas un ennemi public. Je

suis l'ennemi d'un service public, les banques. J'ai mangé la galetie, pas la grand-mère ni le Petit Chaperon rouge.

FRANCOISE BERGER.

Au retour, il s'entraînait régu-

Jacques Mesrine a raconté sa Jacques mesma a racoute sa vie. Depuis sa naissance, en 1936, son père et sa mère créaient des broderies pour des maisons de couture, vivaient dans un logement petit mais avec tout le confort d'avant-guerre. Ce fut la greere son père expét une employe confort d'avant-guerre. Ce tut la guerre. Son père avait une « men-talité de socialiste ». Il est parti quand il avait quatre ans. A son retour de captivité, il en avait neuf. « Le petit garçon de quatre ans gardait les vaches en pensant

ans gardait les vaches en pensant à son père. »
Ce père ne le connaissait plus lorsqu'il est revenu. Il l'a mis dans un collège d'où il a été enfin renvoyé après deux longues années. « C'était le signe de croix à six heures du matin et le mitard à six heures du soir. Je suis tard à six heures du soir. Je suis le seul ancien à comparaître aux assies : les autres travaillent plutôt dans l'escroquerie, dans le genre gouvernemental Si vous soullez que je bous dire que mon enjance était heureuse, je vous le dis. Cétait l'enjance de beaucoup d'enfants d'alors. On est-d'accord là-dessus. On continue. » A dix-sept ans, son premier patron renvoyait ses premiers collègues de travail. Il démissiounait en signe de protestation. Il allait jusqu'à travailler quinze jours chez un concurrents. « Rien

#### Le Petit Chaperon rouge

Il s'est marié à dix-huit ans et demi avec une jeune métisse enceinte d'un autre : « Je cherchais ma liberté et fai

obtenu ainsi d'être-émancipé. Cela a été ma première connerie-— Il semble que vous ayez beaucoup aimé cette femme? — Elle était belle. l'ai été ébloul Il jaut aimer une jemme pour faire un geste comme celui-là. J'ai toujours fait croire à mes parents qu'elle était enceinte de

Après, Jacques Mesrine partait pour faire son service militaire eu Algèrie. Il s'y faisait remarquer. Il participait à dix-huit embus-cades et recevait une citation à l'ordre du régiment et la croix de la valeur militaire avec étoile de bronze. « Cette décoration — ne prenez pas cela comme une offense à votre Légion d'honneur. monsieur l'avocat général — je ne l'ai jamais portée. On m'a envoyé dans un autre pays pour y faire la guerre et fai at pris gout. J'ai vu les saloperies qu'on a failes la-bas au nom du draa jates la-bas au nom du drapeau français. Quand des soldais
algérieus — on les appelait des
rebelles — avaient été un peu
trop ablinés par la torture, on
disait : « Mesrine, corvée de bois ».
On me l'a drôlement appris, à
vingt ans, le respect de la vie ! Je
sais que ce n'est pas votre opinion, monsieur le président, mais
vous savez que fai raison.

— Vous étiez touiours volon-

- Vous étiez toujours volon-taire, accuse l'avocat général.

LES TROIS MEMBRES DES GARI RESTENT EN PRISON

La demande de mise en inserte de trois membres des GARI, emprisonnés depuis plus de deux ans et demi à la Santé, a été rejetée, Me Henril Leclare et Marie-Christine Etalin ont en counsissance, le 27 avril, de l'ordonnance de rajet de la del'ordonnance de rejet de la de-mande introduite en faveur de leurs clients, MM. Michel Camil-leri, Jean-Marc Boulliau et Mario-Inès Torrès, par M. Louis Chavanac, juge chargé de l'ins-traction aorès le décès de M. Guy-Louis Piz (a le Monde » du 30 mars). On apprenait en mâme temps que l'instruction était terminée. Les préliminaires d'une atlaire commencée le 29 septembre 1974 (avec l'arrestation de deux des trois détenus) toucheralent donc à leur fin : le dossier va etre transmis au parquet en vue des

a leur lur; le dossier va ette transmis au parques en vue des réquisitions. On devrait connai-tre avant les vavances le sort réservé à ce dossier. Mais par le sort réservé à cette qu'il vise.

### CORRESPONDANCE

### L'accès des avocats à un dossier pénal

tian Erien, avocat au barreau de Paris, la lettre suivante : Vous écriviez le 26 avril dernier, joniu. Je ne suis bien traité que parce que je jais peut. C'est une question de survie. Je joue peut-être un personnage. Mais, au moins, je suis sincère avec moi-même. » dans votre article « Deux avocats mis en cause » :

Me Christian Erien a été accusé par le docteur Azerad d'apotr communiqué des pièces secrètes du dossier d'instruction, notamment dix-sept pages du L'avenir, Jacques Mesrine l'a rencontré dans une question de l'avocat général, M. Lucien Langlois : procès-verbal d'un interrogatoire de M. de Varga, dans lequel elle était personnellement mise en

cause. s

(...) Le public ignore comment
les avocats peuvent avoir accès
à un dossier pénal comme celui
de l'affaire de Brogiie : par application des dispositions de l'article 118, alinéa 3 du Code de
procédure pénale, le conseil de
l'inculpé peut prendre connaissance, par lecture, du dossier
vingt-quatre heures avant l'interrogatoire de son client ; il peut
encore, sur autorisation du juge,
commander par écrit (et le greffe
conserve un double de cette
commande) la copie des pièces
qui manifestent, pour la défense
de son client, un intérêt.

Le juge peut refuser discrétion-nairement ces photocopies. Fai-sant application de ce pouvoir discrétionnaire, dans ce dossier délicat, M. Floch premier juge d'instruction, s'est opposé à la délivrance de toute copie. Il ne m'appartient même pas de pro-tester de mon innocence : le délit est impossible. Jacques Mesrine n's pas parié de son livre et on ne lui a pas posé de questions. Ce roman, déguisé en autobiographie, fait partie de ses « plantations secrètes ». Qu'il y reste.

Le docteur Azerad, dont je n'ai pas à juger le système de défense, reconnaît en quelque sorte cette impossibilité, qui m'absout puis-

Prison ferme pour les témoins passifs d'une ratennade.

Poursuivis pour non-assistance à personne en danger, après une cratonnade» mortelle qui a eu lieu le 29 octobre 1973 dans un débit de boissons de Cormelles-en-Parisis (Val-d'Oise), la tenancière de cet établissement et deux de ses clients ont été condamnes, mercredi 4 mai, à une peine de six mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Pontoise.

Ces trois personnes, Mine Solange Raymond, cinquante-trois

Ces trois personnes, Mme Solange Raymond, cinquante-trois ans, gérante du café le Lady Land, MM. Raymond Petit, cinquante et un ans, agent de l'EDF, et Joël Leclere, vingt-cinq ans, employé, devront également verser 10 000 francs de dommages et intérêts à la veuve de la victime, 1 000 francs à sa fille majeure et 2 000 francs à chacun de ses cinq enfants minetts.

chacun de ses cinq enfants mineurs.

Les trois prévenus avaient
assisté sans intervenir à la « correction » infligée, le 29 octobre
1973, par deux clients du Lady
Land à un ouvrier algérien,
M. Ahmed Behouche, quarantetrois ans, père de six enfants, qui
devait décèder des suites des
coups reçus. Les deux auteurs de
ces coups, MM. Marcel Vibout et
Jacques Ly Su Yen, avaient été
c o n da m n és respectivement à
quatre a us d'emprisonnement,
dont trois ans et neuf mois avec
sursis, et à quatre ans, dont trois
avec sursis, de la même peine, par
la cour d'assises du Val-d'Oise, le
5 juillet 1976.

Contre les trois témoins passifs,

Contre les trois témoins passifs, le susbettut; M. Alain Junillon, avait requis, le 30 mars dernier (le Monde du 2 avril), une peine de six mois de prison ferme.

#### Un enseignant condamné pour coups et blessures.

Le tribunal correctionnel de Metz a condamné, mardi 3 mai, à deux amendes de 1000 F et 160 F un enseignant de cinquante ans. M. Paul Wagner, poursuivi pour coups et blessures sur de jeunes sourdes et muettes. L'af-faire remonte au début de l'anfaire remonte au début de l'année 1976. Une enquête administrative avait été ouverte après
que plusieurs élèves de l'Institut
national des jeunes sourds de
Metz se furent plaintes de violents sévices corporets que leur
infligeait leur professeur.
Mis en disponibilité par décision administrative, M. Wagner
avait été inculpé de « violence
avec préméditation ». Le tribunal
Ta reconnu coupable des coups et

blessures volontaires », mais l'a relaxé pour certains gestes dé-placés dont s'étaient, en outre, plaintes les jeunes filles, esti-

. Pour des atteintes à l'inti-mité de la vie privée contenues dans un article publié, le 2 juillet 1976, par le Farisien übéré, la première chambre civile du tri-tural de Paris a condamné, le 4 mai, ce journal à verser 20 000 F de dommages et intérêts à l'actrice Romy Schneider et autant à son mari, M. Daniel Blasini.

#### 1 000 francs d'astreinte par jour pour M. Leclerca

FAITS ET JUGEMENTS

Poursuivi devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour infraction à un arrêté préfectoral de fermeture, remontant au 28 mars. M. Edouard Leclero a été condamné, mercredi 4 mai, à une astreinte de 1 000 francs par jour et à verser 5 000 francs de dommages et intérêts au CID-UNATI, qui s'était constitué partie civile.

Le tribunal a ordonné la saisie du matériel meublant et des stocks alimentaires du superces stocks almentares du super-marché édifié il y a un pou plus d'un mois par M. Edouard Leclert dans la banlieue de Toulouse, près du village de Saint-Orens. près du village de Saint-Orens.

Le 25 mars demier, ca Centre
Leclere ouvrait ses portes sans
avoir reçu l'autorisation préalable. Son directeur affirmait que
ce grand magasin, installé dans
un ancien entrepôt, ne couvrait
qu'une superficie de 1 490 mètres
carrès et que, de ce fait, il n'était
pas soumis à la réglementation
visant les supermarchés de
1 500 mètres carrès ou plus. Le
contraire fut établi par la préfecture sur l'initiative des maires
des communes voisines et du CIDdes communes voisines et du CID-

Après l'audience de mercredi, le CID-UNATI a levé l'ordre de grève des impôts qu'il avait lancé, des l'ouverture du Centre Leclerc, dans tontes les communes voisi-nes de cet établissement. (Corresp.)

Procédure d'expulsion contre un étudiant libonais. — Une pro-cédure d'expulsion a été engagée à l'encontre de M. Charles Mala-khia, de nationalité. libanaise, étudiant en sixième année de mé-decine à Marseille, à la suite d'une decine à Marseille, à la suite d'una bagarre qui l'a opposé, le 19 mars, à un groupe de militants d'ex-trême droite et après laquelle il a porté plainte. M. Malakha devra comparaitre le 10 mai devant la commissiou des expulsions, qui lui notifiera la décision prise à son égard. Selon le ministère de l'in-terieur, il s'agirait d'un simple c avertissement a. — (Corresp.)

#### Fusillade entre policiers et malfaiteurs.

Cinq malfaiteurs qui avalent attaqué des convoyeurs de fonds déjeunant dans un restaurant, mercredi 4 mai, en début d'aprèsmidi, su carrefour des Quatre Chemins, à Arcueil (Val-de-Marne), ont ouvert le feu sur les policiers alertés par un témoin. L'un d'entre eux, M. Christian Debski, âgé de vingt-cinq ans, a été grièvement blessé au cours de la fusillade qui a suivi, mais ses jours ne sont pas en danger. Deux des malfaiteurs ont pris la fuite à bord d'une voiture; et les trois autres se sont échappés avec le car des policiers. Les fourgons qu'ils comptaient dévalisar étalent vides. Mais les hommes se sont emparés des quatre revolvers des convoyeurs et de deux pistolets des policiers.

Une autre fusillade s'est produite, mardi soir 3 mai, à l'vry (Val-de-Marne) entre des inspecteurs de la neuvième hrigade territoriale et trois malfaitems. Deux d'entre eux ont été blessés et le troisième a été arrêté, ainsi que sept autres personnes, dans un appartement de la rue Roger-

que sept antres personnes, dans un appartement de la rue Roger-Salengro, au Kremlin-Bicètre.

#### M. Lesage de La Haye obtient satisfaction,

M. Jacques Lesage de la Haye a obtenu satisfaction. La dirième chambre de la cour d'appel de Paris à fait droit, le menaredi 4 mai (et non le 3, comme nous l'avions annoncé dans nos éditions du 4 mai), à ca requête tendant à l'exclusion, sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, de la mentiou de la condamnation à huit mois d'emprisonnement avec sursis qui lui a été infligée, en appel, le 9 mars 1976, pour viciatiou de domicile.

Cette décision doit mettre fin à la procédure administrative entreprise contre M. Lesage de la Haye et aux menaces d'exclusion des fonctions de chargé de cours à l'université de Paris-VIII-vincennes qui pesalent sur lui.

### <Le Monde» a-t-il diffamé M. Jean-Paul Loth?

Le Monde et M. Olivier Merlin ont-lls diffamé M. Jean-Paul Loth, directeur technique natio-nal et entraineur national du teunis français, en écrivant dans un article paru le 12 octobre 1976 « Un seul mot court sur les leures des joueurs français, jeunes ou vieur » : l'incompétence l C'est la question qui était soumise jeudi 5 mai à la dix-septième chandre correctionnelle de Paris, présidée par M. Jacques Hennion. Four M. Jean-Paul Loth, qui réclame au Monde 1 franc de dommages et intérêts et l'insertion du jugement dans le Monde, le mauvaix résultats de l'équipe de France de tennis. Mais, soutendra-t-il, appuvé par des témoins comme nestion oui était soumise appuyé par des témoins comme MM. Cochet, Lacoste, Pétra ou Marcel Bernard, si le joueur ne devient pas un champlon, ce ne peut être la faute de l'entraineur. Au demeurant, ces mêmes

témoins diront tout le blen qu'ils pensent des qualités pédagogiques de M. Jean-Paul Loth.

3210

ting z : ...

F C5.225 Marie Service

ton 2 :--

0.212

7 · · ·

6322

BCS ..

Harry.

4 Monde

MER OF HARMAN TERMEN EN TE

MA MARK STREET, TO BE AND ALCOHOLOGY TO BE AND ALCO treaters

State Nicht

Chroniqueur artistique — et sportif — habitué à la critique sans complaisance, Olivier Merlin affirme qu'il n'a fait qu'user de son drat d'analyser les faits et d'infort ar, cette information d'itelle diffaire s Nous trouvons inquistant ce procès qui est fait à notre confrère, cur nous avons le sentiment qu'il est fait à l'ensemble de la presse sportine, est venu affirmer M. Jacques Mar-chand, secrétaire général de l'Union syndicale des journa-listes sportifs. « On tient à limiter notre droit d'expression », ajou-

Olivier Merlin a-t-il dépassé la mesure dans sa fonction de critique? C'est à cette question, résumée par le président Hennion lui-même, que le tribunal répondra le 1er juin. — F. S.

Pensez aux vacances en Renault 20

<sup>°</sup>mensualité dans 3 mois.

Si vous aimez l'espace, une habitabilité pour 5 personnes et tous leurs bagages dans un coffre transformable jusqu'à 1400 dm2.

Si vous aimez le confort, des sièges larges et bien dessinés et du silence à tous les régimes. Si vous aimez les performances, un moteur

robuste et sûr, nerveux quand il faut et qui consomme peu.

Si yous aimez la sécurité, traction avant, 4 roues indépendantes, freins à disques AV et habitacle renforce. Alors, essayez la RENAULT 20!

Allez voir votre concessionnaire Renault.

Il vous proposera, bien naturellement, de faire un essai - un vrai - et, si vous êtes conquis, oubliez votre première mensualité jusqu'à la rentrée... le crédit spécial vacances RENAULT 20

vous laisse partir tout à fait tranquille! Alors, pensez aux vacances en RENAULT 201

RENAULT 20 L 33.100 F, RENAULT 20 TL 34.300 F, RENAULT 20 GTL 37.500 F, \*7,2 L \*\*10 L \*\*\*11 L (Prix clés en main au 28/02/77). Option boîte automatique sur versions TL et GTL Les indications de consommations sont établies à vitesse stabilisée à \*90 km/h, \*\*120 km/h,

Renault préconise ett



A REPUBLIQUE MANDE

And the second s NAVA SCT WA

. 47 MAY 27 COM

### T JUGEMENTS

datreinte

ACT A COMMENT OF THE PERSON OF

Market of All Control of the All

A De Company

enau

ir sour M. Leclerc.

et maifaiteurs. the market of the transfer of

Mais un tel remete a rexiste passion of the remete a rexiste passion of the remeter of the remet

Torniber - ---- M. Lesage de La Haye obtient satisfaction

Fusiilade entre policien

amagailtean da

tion.

duire normalement à des réinté-grations. Il n'en fut rien. fonctionnaire qui est personnel-lement blesse par le jugement qui donne tort à son service et qui donne tort à son service et qui, tant qu'une mutation on une Mais la grande masse de refus

tion se trouve au milien que ni de passion personnelle, mais tout simplement du refus de la techno-structure administrative de se laisser convenir de la chose jugée e oppose la chose décidée »: à la jurisprudence de décidée » à la jurisprudence la « doctrine » de ler un théorème de science admiinconditionnellement au juge, ceux qui pratiquent l'efficacité sans vanité (tiens : vollà une bonne définition de l'ahonnête

> Il n'est pas facile de résoudre le problème. En dernier recours, l'exécution forcée des décisions de justice suppose le

> > Le Monde

FRANCE - D.O.M. - TOM.

106 F 195 F 283 F 370 F 198 F 375 F 553 F 738 F

I. — BELGIQUE-LUXEMBOURG PAYS-BAS - SUISSE 135 F . 250 F 365 F 489 F IL - TUNISIE

173 P 325 P 478 F 638 F Par voie sétienne Tarif sur démande.

Les abonnés qui paient par chèque postal (trois voleta) vou-dront bien joindre ce chêque à leur demands.

Changements d'adress dell'-nitifs ou provisoirés (deux semaines ou plus) : nes-abounés sont invités à formular lour demands une semaine au moins

Veuillez avoir l'obligemes de

### JUSTICE

### LA RÉPUBLIQUE MANDE ET ORDONNE...

(Suite de la première page.)

Mais un tel remède n'existe pas lorsqu'il s'agit des dettes de l'Etat.

Certes, il est « binnête gendarmes ?
homme ». C'est par cet aphorisme Il existe de

optimiste. Les praticiens sont plus moroses, car ils connaissent nom-bre de cas où la mauvaise volouté portée à la connaissance du juge, soit par ignorance, soit par découragement, soit tout simplement pour ne pas provoquer de représailles dans un système administratif qui multiple les armés de dissussion aux mains de la puissance publique.

Qualitativement, on peut étade l'administration u'est pas

Sance publique.

Qualitativement, on peut établir comme suit la typologie des cas où l'exécution d'une décision de justice est refusée ou abusivement retardée par l'administra-

> En haut du tableau, les refus fondés sur une sorte de «raison d'Etat » : par exemple, dans les premières années d'après guerre, l'annulation de certaines mesul'annulation de certaines mesures d'épuration concernant de hauts magistrate ou des universitaires de renom aurait dû conduire normalement à des réinté-

A l'opposé, l'acharnement d'un

ou des retards anormaux de sécublean : il ne s'agit ni de policil'administration. On peut formunistrative : la résistance d'une administration est en raison directe de son prestige ou de son insuffisance. Pour tenir tête an juge, cela fait beaucoup de monde : les services prestigieux, es services insuffisants et les services à la fois prestigieux et insuffisants. Il reste, pour obetr

homme » !).

concours de la force publique dont la mise en mouvement de let 1963 qui permet aux requé-pend du gouvernement et de rants en difficulté de saisir la l'administration. Mais alors, si « Commission du rapport » du

pobliques autres que l'Etat. cace dans la plupart des cas. D'autre part, depuis assez long- La récente loi du 24 décer tionne, par des dommages-intérets distincts des simples intérêts de retard, les cas les plus scandaleux d'inexécution. Encore fact-il que cette condam-nation soit elle-même exécutée... tion à l'injunction n'a d'autre Et c'est en tout cas le contribushle qui pale, ce qui ue parait dans un rapport spécial du mé-guère conforme à la justice dis-

Un progrès sensible a été réa- d'autres.

ceux-ci n'acceptent pas de Conseil d'Etat de l'inexécution bonne grâce, qui leur enverra le des décisions de la juridiction commissaire de police et les administrative rendues à leur bénéfice. Bien que la Commis Il existe des palitatifs. On a sion du rapport ne possède pas évoqué plus hant celui de la de pouvoir d'injonction, son tutelle à l'égard des personnes intervention s'est révélée effi-

La récente loi du 24 décemtemps, le Conseil d'Etat sanc- bre 1978 a été plus loin et a confié an médiateur un véritable pouvoir d'injonction en vue de l'exécution par l'administra-tion des décisions de justice. conséquence que sa menion ciel, qui, hélas ! en a vu blen

L'astreinte a un effet commi

tration est-elle plus miséricor dieusement traitée que ue le sont

les simples particuliers depuis la loi du 5 juillet 1972. En affet,

l'astreinte a toujours pour la per-

sonne publique un caractère pro-visoire. Le Conseil d'Etat a la pos-

sibilité, lorsque enfin la décision

de justice est exécutée, de liquider

l'astreinte à un montant inférieur

à celui qui avait été d'abord fixé Pour que l'astreinte soit effi-

cace (car il e'agit d'un moyen de pression et non de la simple réparation du préjudice causé par

le retard), elle doit être d'un mon-

tant élevé. Son bénélice ne doit

donc pas profiter nécessairement dans sa totalité an justiciable

lésé, car elle risquarait de lui

procurer un enrichissement indit.

La partie de l'astreinte qui dé-

passe la réparation légitime de

la victime sera-t-elle donc versée

an Trésor, c'est-à-dire à l'Etat?

Dans tous les cas nu c'est contre l'Etat que l'astreinte a été pro-noncée, la solution serait risible.

C'est pourquoi le bénéfice de ce surplus ira an Fonds d'action locale, qui a l'avantage de ne se

confondre ni avec la victime, qu'il

ne faut pas enrichir, ni avec

l'Etat, qu'il faut bien punir.

#### Des astreintes

Finalement, à moins que la soumission de l'Etst au droit, natoire : elle est un averlisse-le coutrd le juridictionnel de ment au récalcitrant que sa résisl'administration et tout simple-ment les droits des citogens ne par exemple tant de france par soient pures fariboles, il fallait jour de retard. Encore l'adminisfaire quelque chose. Le gouver-nement s'y est décidé. Le texte législatif dont le pro-

jet a été annoncé par le communiqué officiel du conseil des ministres du 19 avril dernier comporte deux dispositions. (Le Monde dn 21 avril 1 La première permet au Conseil

d'Etat, sur requête de la partie

intéressée, de prononcer des « as-treintes » à l'encontre de la personne publique qui n'exécute pas ou n'exécute que partiellement nu tardivement la décision d'une juridiction administrative. Jusqu'ici le juge administratif s'était interdit de recourir aux astreintes à l'encontre de l'administration. y voyant une injonction indirecte. Mais si l'on veut obtenir que le dernier maillon du contrôle juridictionnel, à savoir l'execution des décisions de justice, soit forgé. il faut bien reconnaître au juge des moyens de pression plus forts que ceux dont il a disposé jusqu'ici Vollà qui est fait Sans doute le prononcé de l'astreinte n'appartient-il pas à tout juge administratif mais au senl Conseil d'Etst, ceci à l'appui de

toutes les décisions des juridio-

comme l'intérêt général. Mais, en

fin de compte, faire payer la puis-

tions administratives.

· La responsabilité des agents publics Tout cela est bel et bon, et la perspective d'exposer son propre victime y tranve son compte, tout patrimoine (jusqu'à une année de traitement) le dissusdera de s'entêter. Ou bien il s'agit, comme no sance publique, c'est écorcher le l'a dit plus haut, d'une résistance contribuable. Aussi le système inspirée par la « doctrine » de l'administration on par la « raidolt-il comporter nécessairement une mise en cause de la respon-sabilité des agents publice agents éventuellement passibles une mise en cause de la responresponsables du retard ou de de la cour de discipline budgétaire l'inexécution ayant entraîné la demanderont à leurs supérieurs condamnation de la personne de les couvrir par un ordre écrit Ainsi, de proche en proche, il reviendra an ministre ou au gou-

vernement de prendre leurs res-

ordonné », la République est si

En second lieu, il ne faudrait

Cette disposition vaut d'ailleurs beaucoup plus comme moyen de prévention que comme instrument ponsabilités et d'expliquer au nom de quoi, eprès avoir « mandé et de répression. En effet, de deux choses l'une : on blen le risque de resistance à la justice vient mai obéle par ses serviteurs. La de la passion ou de la vanité d'un fin d'une hypocrisie est toujours agent déterminé; en ce cas, la rafraichissante.

### Un progrès considérable

Si elle voit le jour sans trop de mntilations, la nouvelle loi représentera donc un progrès considérable : sur le plan des principes en assurant l'autorité des jugements, c'est-à-dire l' e Etat de droit »; sur le plan pratique en donnant des armes efficaces au citoyen qui n'a eu que le tort de s'être fait donner raison.

Le Conseil d'Etat usera sans doute avec vigueur de ses nonveaux pouvoirs. La haute juridiction est elle-même la victime des libertés prises avec la force exécutoire des décisions du juge administratif.

Il faut de même espérer que les autorités compétentes pour saisir la cour de discipline budgétaire, qu'il s'agisse du premier ministre, des ministres, de la Cour des comptes ou de son procureur général, n'useront pas Mais le problème n'est pas défi-

nitivement réglé Tout d'abord, le projet de loi ne concerne que l'exécution des décisions des juridictions administratives. Mais à des titres di- ni képi : la juridiction civile. vers et beaucoup plus souvent même s'il est admis dans certaiques ne paraît pas reconnu dans .crie-t-on Noël qu'il vient. > Nous la généralité des cas. Une lacune

pas que le texte nouveau fût entendu comme interdisant toute action directe de la victime de l'inexecution contre l'agent pu-blic — si haut place soit-il. C'est en effet un des principes fondamentaux de notre droit : indépendamment de son action contre l'administration; la victime des agissements ou de la manvaise volonté d'un agent public peut demander réparation à celui-ci pris personnellement, toutes les fois que le caractère inten-tionnel ou la gravité de la facte de l'agent lui imprime le caractère de faute personnelle. Certes toute inexecution d'une décision de justice ne revêt pas nécessai-rement ce caractère. Mais il faut, comme une ultima ratio et dans les cas les plus graves, garder le remède le plus simple et le plus sur pour que force reste à la loi la menace pour l'agent public malveillant (on entêté jusqu'au délire) d'un salutaire tête à tête avec sa victime devant la juridiction de tout la monde, celle nu il comparait sans casquette, toge

On pourrait aller jusqu'à rever qu'on ne croit, les personnes pu-bliques sont justiciables des juri-pénal de la résistance au juge. dictions de l'ordre judiciaire. Or. Ce serait en France une grande nouveauté, mais la France n'est nes hypothèses, le pouvoir du pas, sur ce sujet, dans le peloton juge indiciaire de prononcer des de tête. On n'en mesure que injonctions et des astreintes à mieux la véritable percée que resl'encontre des personnes publi- liss le texts en projet « Tant entrons enfin dans l'Avent.

### **JOAILLIER** ORFEVRE HORLOGER LOISEAU AYCARDI

LES COURS D'ANGLAIS DE LA BBC cours avec explications en français Documentation gratuite : EBITIONS BISQUES &&CM & rue de Barri - 75008 Paris

Jour et Nuit 24 h.×24 h. Paris - Banlieue Province LOMA MEDICAL . 285-87-08

### Lentilles de contact miniflexibles. Encore plus petites. Plus légères. Plus douces.

A la gamme de ses lentilles de contact spéciales pour yeux sensibles, YSOPTIC vient d'ajouter les minifiexibles : flexibles co raison de leur extrême minceur, ces mini-lentilles au contact très daux sont agréables à porter et totalement invisibles pour votre entourage. Si vous êtes encore réticent ou si vous avez du renoncer à porter d'autres modèles de lentilles, veoez les essayer. Gratuitement. Il y a de grandes chances pour qu'elles vous conviennent.



YSOPTIC 80. Bd Malesherbes - 75008 PARIS Tel.: 522 15,52

Documentation et liste des correspondants françaix et étrangers sur demande. **YSOPTIC** 

Enseignement PRIVÉ secondaire et supérieur PRÉPARATION AUX ÉCOLES **NATIONALES VÉTÉRINAIRES** 

19, rue Jussieu - Paris (5°) - 707-13-38 et 707-76-05

### Chez Leroy, il y a de nouvelles lunettes pour tous les soleils.



ou sur la côte d'Azur. Vos yeux non sans rico changer à votre siyle. plus. En ville, un filtrage leger et reposant leur suffit alors qu'en montagne ou à la mer, îls ont besoin d'uoe plus grande protection.

Pour vous permeure de passer d'un Opticien 104 Champs-Elysées soleil à l'autre, en tonte tranquillité, 27, bd St-Michel
Leroy met à votre disposition des
verres filtrants dans un grand choix

27, fb d St-Michel
18, bd Haussmann
127, fg St-Autoine
128, rue de Lyon
30, bd Barbès de nuances, et notamment les verres dont la coloration varie en fonction de l'intensité du soleil.

Rayons spécialisés en verres de contact et appareils auditifs. de l'intensité du soleil.

Vous ne "prenez" pas le soleil à Et avec la collection de mootures Pariscommen Brelagne, en Savoie, solaires LEROY, vous sulvez la mode

### **Seule TWA** offre autant de vols quotidiens vers les U.S.A.



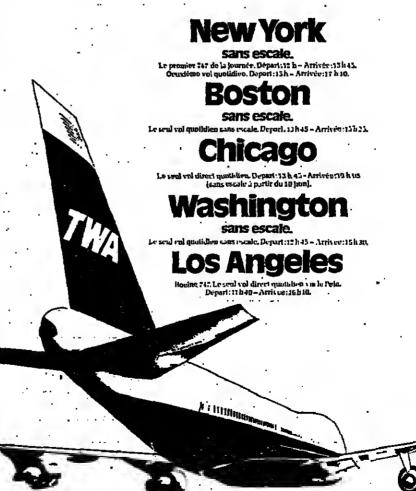

Nº1 sur l'Atlantique.

Dans le cadre des questions an gouvernement, M. Ralite (P.C., Beine - Saint - Denis) a évoqué, mercredi 4 mai, à l'Assemblée nationale, les déclarations du ministre de l'éducation sur la « politisation de l'enseignement » (le Monde des 30 avril et 2 mai). Il e demandé à M. Haby : « Qui détourne la notion d'éducation? Qui est un propagandiste sans scrupule? » Puis Il a déclaré : « Regardez-vous dans un miroir et cessez d'agtier un chiffon rouge. Cette couleur ne jait plus peur : vous l'avez bien un à Lunéville face au suffrage universel (1). En vèrilé, les familles n'acceptent plus l'échec scolaire. Or votre réforme consacre cet échec ainsi que la ségrégation scolaire. Alors, vous leur jetez honteusement en pâture les enseignants et, parmi eux, les communistes et les socialistes. Vous « Juites la haine » avec les maîtres d'école. Vous failes fausse roule. Ce pays n'est pas jait pour la haine mais pour l'union pluraliste sans revanche autour du programme commun. Et, parmi les objectifs fondamentaux de cette union du peuple de France, il y a le devenir des enjants. »

programme commun. L. parmites objectis fondamentaux de cette union du peuple de France, il y a le devenir des enfants. »

Le ministre de l'éducation lui a répondu : a L'ensemble des éducateurs est soucieux de conserver les traditions de laïcité et d'objectivité qui ont fait la grandeur de l'école publique. Je souhaite vivement que ces traditions soient respectées et je pense rendre estruce aux enseignants en empéchant qu'un petit nombre d'entre eux — que vous animez, vous et quelques autres — ne viennent troubler oette permanence de l'enseignement public dont j'espère qu'elle a encore de longues années devant elle. »

(1) Au second tour des élections municipales de mars dernier, la liste de la majorité, que condulait à Lunéville M. Bené Haby, n'avait enlevé que deux sièges, les vingteinq autres revenant à la liste d'union de la gauche. Le ministre se l'éducation n'avait pas été étu.

erreurs de transmission nous ont fait repporter de me nière inexacte certains des propos tenus le 1e mai, à Ploermei, par les dirigeants de l'enseignement catholique (le Monde du 4 mai). Dans les déclarations de Mme Fontaine, secrétaires générale adjointe de l'enseignement catholique, il preserve de l'enseignement catholique, il fallait lire : « L'école unique, ne l'enseignement catholique, il fallait lire : « L'école unique, ne l'enseignement catholique, il fallait lire : « L'école unique, ne l'enseignement catholique, il fallait lire : « L'école unique, ne l'enseignement catholique, il fallait lire : « L'école unique, ne l'enseignement catholique, il fallait lire : « L'école unique, ne l'enseignement catholique, il fallait lire : « Dans les propos de M. Le f è b vr e, président de l'aut revenir à l'éducation globale. L'école sera alors le pre-bale. L'école sera alors le pre-bale.

### A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

### Pour le remplacement des instituteurs en congé Un décret renforce la protection du consommateur le ministre estime

### que les moyens sont suffisants

Au Forum étudiants - entreprises

NOITAMROTHI'D NOLE NU

DOMINÉ PAR L'ENSEIGNEMENT

DE LA GESTION

Comme chaque année depuis 1973, l'association Forum étu-diants-entreprises, composée en majorité d'élèves de l'Ecole supé-

majorité eleves de l'accie superieure de sciences économiques et commerciales (ESSEC), organise un «ealon de l'injurmation des étudiants pour l'entrée dans la vie professionnelle ». Ce salon, qui s'achère vendredi 8 mai an Palais des compris de le rotte Melleis de les compris de les rotte Melleis de les compris de les rotte Melleis de les compris de les rotte Melleis de les rottes de les rotte

s'achère vendredi 6 mai an Pa-lais des congrès de la porte Mall-lot à Paris, regroupe quarante entreprises et près de quatre-vingt-dix écoles d'enseignement supérieur et universités et vent offrir aux étudiants dans un même lieo les informations concernant les enseignements et les carrières.

Toutefois les responsables de

gation à l'emploi, de chefs d'en-treprises et d'un représentant de la CFD.T.

**SCIENCES** 

Le dimanche 15 mai

Journée « Portes Ouvertes »

A L'OBSERVATOIRE

DE MEUDON

Les portes de l'observatoire de Meudon seront ouvertes au public le dimanche 15 mai, de 10 heures à 18 heures. L'observatoire avait déjà organisé des « journées ouvertes » les 23 et 24 octobre derniers, à l'occasion de son centenaire. Le nombre élevé des visiteurs, qui avait dépassé les prévisions (15 000) et montré l'intérêt du public pour les questions scientifiques, a inclié le personnel de l'observatoire à remouveler l'opération. (Observatoire de Meudon : 6, place Janssen, \$2 - Meudon (allée du Château) ; accès par les gares de Meudon et Bellevue (Monipartasse); Valfleury (Invalides) ; autobus R.A.T.P. 136 ; parking dans la forêt de Meudon.

les carrières.

prévu que les normaliens en jin de scolarité pourront être chargés, à la fin mai ou au début juin, d'un service de remplacement. L'an prochain, je pense pouvoir inscrire dans mon budget quelques crédits supplémentaires pour les remplacements, ce qui, dans la conjoncture actuelle, ne pourra se jaire qu'au détriment de créations nouvelles. Le problème du remplacement des maîtres en congé, dans la région parisienne, a été examiné le mercredi 4 mai à l'Assemblée nationale, par le ministre de l'éducation, en réponse aux ques-tions de deux députés.

tions de deux députés.

A M. Claude Weber (P.C., Vald'Oise) qui demandait le recrutement de 200 remplaçants pour le Val-d'Oise et rappelait les promesses formellee faites concernant l'embauche de jeunes dans la fonction publique a. M. René Elaby a prècisé : a Il y a actuellement dans ce département (...) 346 remplaçants. Or il y avait hier 350 enseignants en congé dont 142 institutrices en congé de maternité (...) Pour l'emploi des jeunes, lors de mon arrivée au ministère les concours d'entrée dens les écoles normales proposaient 2 800 places par an. Ce chiffre est passé à plus de 6 000 l'an dernier et séra voisin de 8 000 cette année. 3

M. Ribes (R.P.R., Yvelines) a attiré l'attention du ministre de l'édincation sur l'absence des instituteurs dans les Yvelines. De ce fait, « quarante-trois absences de plus de huit jours ne pourront être remplacées au troisième trimestre. A plusieurs reprises les enjants ont été renvoyés chez eux ».

eur ».

« Le pourcentage des instituteurs de voire département qui
sont en congé est de 6 à 7 % »,
a précisé le ministre, « taux tout
à fait comparable i la mayenne
de la fonction publique et, compte
'tenu des difficultés du métier
d'enseignant, nullement abusif,
(\_\_) Au total, l'ensemble des
moyens actuellement existants
permet de faire face à la quasitotalité des demandes de congé
(\_\_) Si les moyens venuent cependant à manquer nous avons pendant à manquer nous avons

### MÉDECINE

### L'utilisation des cosmétiques

La protection de la santé et l'information du consommateur sont les deux objectifs visés par le décret sur les conditions de présentation et de publicité des produits cosmétiques, paru dans « le Journal officiel » de 5 mai. Cette réglementation, prise en application de la loi du 10 juillet 1975, revêt une importance parproduits capillaires de la parfumerie, représentait en 1975 un chiffre d'affaires de 8,2 milliards de francs — soit un peu moins de la moité de la production annuelle des industries

pharmaceutiques.

L'étiquetage des cosmétiques sera, dans les mois à venir (1); soumis à une réglementation précise; le poids net ou le volume net du produit devront apparaître sur l'emballage. D'autre part, les indications concernant des produits dont la durée de stabilité est inférieure à trois ans donnement leur date limite d'utilisation et l'influence d'un certain nombre de conditions défectueuses sur leur durée de vie : il est certain, en effet, qu'une salle de bains surchauffée réduit le temps de conservation des produits démaquillants à base de graisse. Le décret prévoit également que le fabricant d'un shampooing aux œufs sera tenn d'indiquer le nombre d'œufs contenus dans son flafabricant d'un shampooing aux œuis sera tenn d'indiquer le nombre d'œuis contenus dans son flacon. Comme c'est le cas pour les produits alimentaires, les substances annoncées dans la présentation, la publicité ou la dénomination d'un produit doivent être décrites de façon qualitative et quantitative. Une exception subsiste néanmoins pour les parfums, pour qui une telle clause reviendrait à rendre publique la formule originale du produit. En outre, certaines « précautions particulières d'emploi» doivent être signalées; on peut regretter que le texte, insulfisamment précis, permette aux industriels de se contenter d'indiquer rapidement un certain nombre de contre-indications. Or, dans ce domaine, 'es indications d'emploi pourraient être affinées : ainst, an matière de bronzage, il existe des chartes de sensibilité de différentes peaux qui devraient permettre de différencier les conseils d'utilisation donnés aux uns et eux eutres.

Plus généralement, toute publications du la contraint de la contraint un certain permettre de différencier les conseils d'utilisation donnés aux uns et eux eutres.

les carrières.

Mais cette information reste, cette année, incomplète, Les grandes écoles scientifiques, sauf Polytechnique, sont absentes, les bureaux des élèves de ces établissements ayant refusé leur participation a pour des raisons polltiques » seion les organisateurs du Forum. En revanche, on trouve de nombreuses écoles privées de gestion, et quelques universités ont loue des stands. Sans donte victime de l'intérêt qu'il suscite parmi les établissements privés, qui trouvent là un moyen de plus de se faire connaître, ce salon ne peut séduire que des étudiants qui d'intéressent sux enseignements techniques ou de gestion. Il apporte des informations surtout à ceux qui ont déjà quelque idée de la vole qu'ils vont suivre.

Toutefois les responsables de donnés aux uns et eux eutres.

Plus généralement, toute publicité concernant un produit cosmétique ue saurait désormais
comporter d'indication pouvant
« laisser croire que ce produit a
des caractéristiques qu'il ne possède pas », mais l'étiquetage n'a
pas à indiquer obligatoirement les
substances qui entrent dans la
composition du produit, sa durée
réelle d'usage, la nature du support. L'information du consommateur u'est pas totale dans la
mesure où le fabricant u'est pas
tenu à « une obligation de résultat ». Il n'est pas apparu possible
au gouvernement d'aller dans ce
domaine au-delà des directives
européennes afin de ne pas pénaliser les industriels français face rant les trois jours du Salon orga-nisent aussi des débats sur « les nisent aussi des débats sur eles carrières commerciales, les désustres de la fonction personnel, le rôle de l'Etat-employeur, l'expert-comptable, etc. Une conférence sur « les perspectives d'emplois des jeunes diplômés » est prévue ce jeudi 5 mai à 20 h. 30 evec la participation de responsables da commissariat du Flan, de la délégation à l'emploi, de chefs d'en-

pris l'engagement moral de compléter l'information du consommateur pour l'ensemble de ces nroduits. Ils mettent, entre autres au point avec les représen-tants des consommateurs (dans le cadre de l'Association française pour l'étiquetage d'information) des étiquetage informatifs no-tamment pour les produits soisi-res, les dentifrices et les déodo-rants.

Ce décret sur l'étiquetage des produits cosmétiques renforce les dispositions délà adoptées pour protéger dans ce domaine la santé des consommateurs. En affet, un premier décret d'application, daté du 7 mars 1977, indique que la déclaration faite par les établissements de fabrication, de conditionnement et d'importation des tionnement et d'importation des produits cosmètiques devrait notamment comporter le nom et la qualification professionnelle des personnes nommément res-ponsables de la fabrication, du conditionnement et du stockage et les catégories de produits fa-briqués.

Ceux-ci doivent être désignée conformément à la liste fixée par arrêté ministériel qui per-mettra d'imposer un certain nommettra d'imposer un certain nom-hre d'obligations uniformes pour les diverses sortes de produits. Ces obligations pourront être contrôlées d'autant plus facile-ment que désormais le produit devra comporter le uuméro du lot de fabrication et sa dénomilot de fabrication et sa denom-nation. D'autre part, les subs-tances vénéneuses prohibées qui sont identiques à celles publiées par les directives européennes ont été données par un arrêté du 22 mars 1977. D'autres arrêtés devraient indiquer prochainement les agents conservateurs, les co-lorants et les autres substances dont l'usage est interdit.

Les amendes entraînées par le non-respect de ce décret iront de 600 à 1000 francs. Mais une jurisprudence de plus en plus répandue pour le publicité mensongère multiplie le moutant de l'amende par le nombre de produits en vente. C'est dans la mesure où il en servit de même pour ces disvente: Cest dans la mesane da in en serait de même pour ces dis-positions sur les cosmétiques que les condamnations seraient suf-fisamment dissuasives et le régle-mentation respectée. — N. B.

#### LA PROTECTION DES TRAVAIL-LEURS CONTRE LES EFFETS DU BENZENE EST ACCRUE AUX ÉTATS-UNIS.

Le gouvernement américain, se fondant sur de nouvelles constatations médicales selon lesquelles le benzène pourrait provoquer la leucémie, a décidé de protéger da vantage eles travailleurs du contact avec cette substance. Cette décision prendra effet le 21 mai. Elle concerne quelque cent cinquarte mille nuvriers, répartis dans mille deux cents établissements, qui sont quotidiennement exposés eu contact du benzène.

Le benzène est un dérivé du

Le benzène est un dérivé du pétrole utilisé notamment comme solvant dans l'industrie du caout-chouc et dans certains secteurs de la chimie, de l'imprimerie, etc. de la chimie, de l'imprimerie, etc.

L'arrêté ministériel réduit le seuil quotidien d'exposition tolèré de dix particules de benzène par million de particules d'air à une particule par million, et ce sur une période moyenne de huit heures de travail. En d'autres termes, le taux de benzène auquel les ouvriers pourront être exposés chaque jour deviz être réduit de dix fois par rapport à ce qui est actuellement autorisé eux Etats-Unis. Il est ans si demandé eux employeurs d'effectuer des meaures, de fournir des équipements et des vêtements spécialement adaptés à la protection, c'alement adaptés à la protection, et de mettre en œuvre des pro-grammes de formation et une surveillance médicale.

[La molécule de benzène (six atomes se carbone formant un hexaatomes de earhonn formant un heragone, chaque carbone étant lié à ses
deux voisins et à un atome d'hydrogène) est la plus simple des molècuies « arom-tiques » où les atomes
de carbone forment un ou plusieurs
cycles kezagonaux. De très nombreuses molècules de cette famille sont
cantérogènes, et la raison est à pou
molècules de cette famille sont
cantérogènes, et la raison est à pou orès connne. .

Il s'agit de molécules plates qui s'intercalent dans la molécule d'A.D.N., créant ses a barreaux a supplémentaires entre les deux héli-ces qui constituent l'A.D.N. Commo c'est l'ordre de ces « barrents » qui contient l'information génétique, content l'insormation generale, l'insertion d'une molécule aroma-tique peut provoquer une erreur lors de la réplication de l'A.D.N. et cone avoir des effets mutagènes en can-

Day:

· \*\*\*

12 12 1

TE 72000

e I.c.

m 2.

102

5722 .....

**动也。** 

Z 122

-

FC. Marie .... ta-

i territoria

5 7 . .

Q. ...

\$1 C :27:5"

For Comment

Larou-

La Confédération des syndi-cats médicaux français a vine-ment critiqué le rapport du CERC (Centre d'études des revenus et des coûts) sur l'évaluation des revenus des médecins. Ce rapport, qui évalue, en moye une; à 200 000. File revenu du généraliste en 1976, repose, estime le C.S.M.F., sur une serie d'erreurs de calcul et defméthodologie, en sous-esti-manté, notamment, l'importance



STAGES d'ANGLAIS en ANGLETERRE

Oxford Intensive School of English



Anglo-Continental... vient en tête

pour l'anglais en Angleterre

Anglo-Continental Educational Group (ACEG) est un groupe de 12 écoles de langue de première catégorie; disposant d'une expérience de plus de 25 annees et travaillant avec les méthodes d'enseignement modernes.

Cours de langua généraux, intensits et études très intensives
Cours préparatoires aux écamens 
Cours spéciaux pour secretaires,
commerçants, personnel de banque et professeurs d'anglaie
Cours de Vacances
pour enfants, adolascents et adultes

Logements choisis avec grand soin.

Demandez, sons angagement, le programme des cours ACEG. ACEG 33 Wissbarns Road, Bournemoutk, Angleterre, Tél. 29 21 28, Telex 41438 ACEG Senfoldetrasse 17, CH-8008 Zwich/Snisse, Tél. 01/47 79 11, Telex 52 529

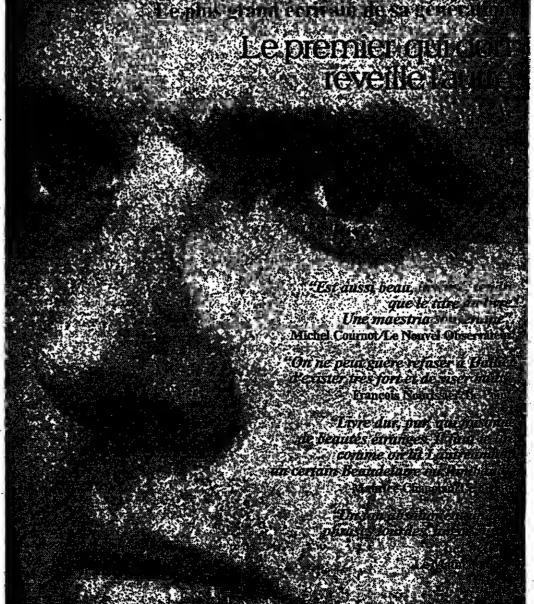

liser les industriels français face à leurs coucurrents étrangers.

Cependant, les fabricants français de produits de parfumerie ont de deux ans pour les autres.

Carbon de sur manife, notamment, l'importance des français de sir mois pour les produits non ancore mis sur le marché, et dans un délai de calcul du revenn moyen. lean Ecera Halli Ecopiul si ann ceiriciún de sa teorral

ment to see the see the

the second is a second

Nouveaute

1 1 4 4

the page of the commence of ्यु पर्याप्तर्भाष्ट्राच्या । जिल्लाकार्यः । فالتواجع يواشر للمن الأداموي in the same of the --- Bros. # #4 ووسمه ويها والمساورة · 大水 沙管 水道 1. the Continuous .

Liver do Hermania

man bei an Brigge begen and the second section and the and the second beautiful and Tir gilt ville . 12 14 网络野科学 · 注 全球報告海上游 的 and the wind of my few all فالمراج والأسواني المحاور والمحارب " the worked description to a character contra

in the second of THE WAR PLANT \*\*\* \*\*\*

JACQUELINE PIATHE and the designation of the second

«Le Refuge et la Source»

de Jean Daniel

«Les Esprits brûlés»

de Pierre Silvain

ES deux « pieds-noirs » qui évoquent cette semaine leur enfance eu Maghreb, on peut parier eans les avoir lus que Jean Daniel fere plus parler de lui que Pierre Silvein. Le premier va en effet profiter, comme auteur, de la notoniété et du pouvoir ecquis comme directeur d'un grend habdomadaire, alors que la second dont dix livres remer-

hebdomadeire, elors que le eccond, dont dix livres remer-

quables meie confidentiels n'ont pu briser l'anonymat de petit

fonctionnaire, devra attirer l'attention par les seuls mérites de

son écriture, ce qui ne constitue plus désormels une recom-mandation suffisante.

Phénomène d'époque, cette injustice frivole ne saurait être imputée à son bénéficielre, en qui le journeliste et l'écrivain sont toujours restés très distincts l'un de l'autre. Autani Jean

Daniel semble relativement sur de lui dans ses cantaines d'articles, eutant ses reres livres le montrent plein de doutes.

Lié à sa vénération d'adolescent pour le littérature, ce complexe, bien expliqué danc Le temps qui reste (1973), n'a

fait que e'accentuer evec l'âge.

Dans l'unique roman par lequel il e Inauguré an 1954 une carrière littéraire sans lendemein, et dont il essume lucidement

le réédition - l'Erreur, Livre de poche, - Il preneit le risque

d'epperaître comme une réplique de son ami Camue, en décri-

par Bertrand Poirot-Delpech

vant d'une langue sèche l'angoisse d'... « étranger » où l'aveleni

plongé les bavures de la guerre, les limites de le politique et le dureté de Paris après le peradis de sa jeunesse algérianne.

A le Royaume — le Refuge et le Source marque un nel

recul par rapport à ces téméritée d'il y e vingt-trois ans. Sous le coup d'une nécessité intime excluant toute pause ertistique, le petit Bildéen des années 30 se contente d'exor-

clser quelques souvenirs dont le présence, eprès avoir bercé

passé, lui deveneit depuis deux ans une véritable « prison ».

daient, et dont certaines hanlent déjà les débuts de l'Erreur et un récent autoportrait télévisé : le terrasse de la maison familiele, les tomettes brûlées de soleil, le blancheur de le mosquée proche, les cloches despotiques de l'église, les équi-

pées à vélo, les chehuts au ciné, le De Grasse en route pour Marseille, Louis Armstrong, les rêves d'Hotchkiss décapotable,

les premiers fiirts d'après-dîner...
L'antisémitisme eussi, plus que toléré chez les colons d'alors. L'auteur le découvre à propos d'une course de trot-

tinettes, et dans le remarque niaise d'un professeur monar-

chiste. Meis il n'e pas souvenir d'humilletion fetale. L'inquié-tude qui n'e cessé de l'habiter lui vient plutôt de sa naissance

non souhaltée après dix frères et sœurs. De plus, il e eu le chance, son ection de journaliste en restera marquée, de

toujours voir l'injustice combettue : devant le consell de disci-

pline, où il dénonçait les sévices du surveillant général, il s'est

trouvé un professeur de français pour le défendre, et une dizaine de chrétiens ont témoigné pour son père, le jour où

\* LE REFUGE ET LA SOURCE, de Jean Daniel, Grasset,

ce dernier e mie K.O. un provocateur raciste.

Volci donc les visions de première enfance qui l'obsé-

ees nuits de l'illusion d'un retour et d'un recours possibles eu

part son titre «cemusien» — on songe à l'Exil et

2000

The second secon Manual Applie A Marie Control of the Control of th fants du siècle.

\* CE QU'ILS DISENT OU RIEN,



### L'AMOUR A QUINZE ANS

• Il est difficile de découvrir l'amour en milieu populaire.

A voix d'Annie Ernaux, nous l'avons entendue il y trois ans dans les Armoires vides. Elle disait aprement, avec des inflexions de drôlerie et de détresse, l'abine qui se creuse entre parents et enfants dans les milieux populaires quand un garcon on une file par ses succès scolaires, s'élève au-dessus de sa condition.

C'est la même voix qui monte de Ce qu'ils disent ou rien.
Anne est fille d'ouvriers, elle vient de passer le BEP.C., ses parents n'ont qu'un espoir : qu'elle « fasse institutrice ». Annie Emaux, elle, est allée beaucoup plus loin : la licence, l'agrégation de lettres modernes. Elle e pourtant choisi d'enseigner dans les C.E.S., pour moins se couper de ses origines. Par fidélité ? Par mission ? Elle y puise à coup sur son inspiration. Elle peint cette classe d'où elle sort à travers son langage, ses mots, ses tournures, ses images... Et elle n'est pas tendre pour elle, pour ses grandes bouffes, ses petites aspirations, ses médiocres soucis, son respect du e commi faut ». Cet œil, cette oreille implacables ont parfois qualque chose d'odieux. Mais si elle dénonce, Annie Ernaux, si elle raille, si elle méprise, c'est pour mieux nettoyer une plate...

Ce second roman prend comme point de mire la sexualité des filles, la façon dont elle est vécue et reçue dans le peuple. A en croire le témoin et le juge, les choses ne se passent pas bien, par la faute des parents, des partenaires, du milieu ambiant qui par ses propos salit tout.

" the et al. of the foots

ा द्वा एटेंग

17.4kf

Les parents étouffent, la mère surtout qui, fadis adoree devient alors la grande enne sie. Elle guette, fouille le linge de, brandit l'interdit : « Ora court pas deux lièvres à la , , , , les études et les garçons, et il n'y a que les études de bonnes. Or les garcons, Anne, qui

n'ignore plus depuis longtemps son carabin, e une furicuse envie de les connaître pendant ces vacances qui séparent la troisième de le seconde. Elle y parvient, à ses dépens. Une se-maine d'amour evec un moniteur de colonie. Mathien parle bien. Il dévoile à Anne l'aliénation des siens. Bouche bée, elle l'écoute. Quand elle rentre chez elle, « comme on revient à l'écu-rie », elle s'aperçoit bien qu'il y a des failles dans le discours, de Mathieu. Les masses, par exemple : « Rien à jaire pour encaisser le mot masse, on s'est toujours bouffe le nez dans ma famille, dans le quartier, ça ne . fait pas très masse, à mon .

Des failles, elle en repérera d'autres. L'amour qui naît en elle ini donne envie d'aimer tout le monde et même, un soir, un copain de Mathieu. « C'est mai ou, la curiosité des filles. » Par les garcons eux-mêmes, Mathieu ne pardonne pas un flirt innocent, et Anne va connaître son premier chagrin d'amour et un que le plaisir reçu, donné, nuit an travail ?

Cet éveil malmené, Annie Ernaux le raconte rétrospectivement dans un monologue, d'une seule coulée, qui brasse action, souvenirs, réflexions, paroles. Le pied se lève à peine de la pe-dele pour qu'on respire. Le discours travaille pourtant en finesse et sans assourdissement. Là est la création littéraire qu'apporte ce roman libre et contestataire, comique et mé-

Il n'a ni l'ampleur ni la force dramatique des Armoires vides où jouait si blen l'opposition entre les différents langages de classe. Mais cette empoignade hardie d'une fille de quinze ans avec le sexe, dans un milieu où tout contredit la libération, accroche et râpe. L'observation, la satire, la revendication profonde, rapprochent Ce qu'ils disent ou rien du chef-d'œuvre de Christiane Rochefort, les Petits En-

JACQUELINE PLATIER.

### Vassilikos au bout du tunnel

Les récits d'une fin d'exil.

S I vous rencontrez Vassilikos, demandez-lui s'il aime les tunnels. Vous le verrez se hérisser. C'est qu'il est claus-trophobe. De nature. Demandez - kui s'il aime les exils. Il vous dira que c'est comme être dans un tunnel. Une oppression insupportable tant qu'on n'en voit pas la sortie. Son exil à lui, écrivain grec, a duré sept ans, le temps des colonels. Et quoi faire dans un tunnel pendant sept ans si ce n'est écrire ?

L'auteur de Z a mis à profit cette période noire pour infléchir son inspiration et dédier sa plume aux siens, entendez la diaspora grecque en Europe occidentale, et peut-être ceux de ses compatriotes qui, en Grèce, malgré la censure, réussissaient à le lire. Il nous a donné un cycle de récits, témoignages, portraits, itinéraires, fragments de vie, qui se clôt aujourd'hui avec la Belle du Bosphore, un nouvel album d'images nettes et amères, où la vision pourtant s'intériorise à l'approche de l'air pur, du retour au pays natal.

Ce sont encore certains épisodes de la clandestinité, mais phis ironiques, pius personnels, comme celui, antobiographique (en partie), où l'on voit un écri-vain célèbre dont on a, par erreur, annoncé le mort assister à l'étranger à son éloge funébre et devoir, pour aider la cause, jouer un temps au jeu absurde de la disparition forcée.

Mais ces récits disent aussi, et d'une voix plus douce, le couple, ce « couple-coup de foudre, bâtisseur de ponts sur les espaces

### Nouveautés

SERGE DOUBROVSKY. l'auteur de la Dispersion, vublie Fils, roman qui se veut fiction de faits réels, autofiction (Ed. Galilée).

D'OLIVIER TODD : la Marelle de Giscard (Robert Laffont), une biographie qui se veut impartiale, scrupuleuse, ni panégyrique ni pamphlet.

BLANCHE ET LUCIE. Régine Deforges, celèbre éditeur de littérature érotique, dédie son premier roman à ses deux grands-

mères (Fayard). DE GOMBROWICZ, une pièce inachevée, découverte et reconstituée par Cons-tantin Jelenski : l'Histoire

(Ed. de la Différence). J.-B. PONTALIS marque une nouvelle étape de son itinéraire psychanalytique en publiant Entre le rêve et la douleur, volume re-groupant ses derniers textes

THOMAS SZASZ continue sa croisade acharitée contre les asiles et la notion de maladie mentale, en confrontant la Lol, la Liberté et la Psychiatrie (Pariot).

abyssaux » et que cimentent « les aventures et les alunissements de la vie ». Ou les débuts littéraires difficiles d'un jeune provincial a élevé, le fils de ses anciens maîtres. Et là, signalons une erreur d'interprétation dans le c prière d'insérer » du livre : famais, et c'est toute l'intensité dramatique du texte, le femme

Vassilikos est ué à Kavalla — débarqué à Athènes au début des années 60. Ou cette histoire, très serrée, d'une vieille femme de ménage qui, involontairement, empêchera un attentat contre l'ambassade américaine dans la capitale grecque, attentat fo-menté par un adolescent qu'elle

intitulée Recherches sur la vie et l'œuvre de Giafkos Thrassakis, la reprise d'une idée fixe de Vassi-likos. Elle se trouvait déjà au cœur de Diptyque dans Lunik II (le recuell précédent) : développer ses secrets en contant l'Itinéraire d'un écrivain imaginaire. Ou comment parler de soi à la troisième personne. Vassilikos nous dit que ces deux textes furent le prélude à un romanfleuve, récemment poblié à Athèues sous le titre Glafkos Thrassakis et largement influencé par le Flau-

de ménage et le garçon ne se rencontrent. La fatallté com-

mande que seuls les destins se

croisent, pas les êtres... C'est enfin, dans une nouvelle

bert de Sartre, Espérons que ce livre, qui a eu beaucoup de succès dans son pays verra le jour en francais prochainement. Vassilíkos a bouclé

la boucle. Il est maintenant chez lui, an alme, Retourner à l'écriture des Photographies ou de la Trilogie, où la transposition visionuairc l'emporte sur le réalisme, telle semble être sa disposition actuelle.

Retrouver aussi ce dont il fut détourné pendant ces dernières années : le dialogue evec soi-même. Donc, attendons la suite.

FRANÇOISE WAGENER, \* LA BELLE DU BOSPHORE, nouvelles traduites du grec par Gisèle Jeanparin, Gailmard, « Du wonde entier », 240 p., 45 F.

(Lire en page 24 l'article de Vassilis Alexakis : Voix populaires d'Athènes.)

### Patrick Reumaux, médecin légiste de Nogent-sur-Oise

• Huit crimes, un «tueur de l'ombre» et sept années de rumeur dans une ville de 16 000 habitants.

E 1969 à 1976, à Nogent-D sur-Oise on dans ses plus immédiats environs, huit crimes out été commis. Les victimes? Toujours des femmes, et hrunes, auxquelles il faut ajouter le fiancé de l'une d'elles. La façon de tuer? A quelques variantes près la même. Le mobile ? A peu près sûrement, le même eussi, mais qu'on peut encore laisser à l'imagination le soin d'affiner. Pour le reste, des lieux différents, mais des conditions climatiques proches : l'hiver, la pluie, la brume, la nuit. Pluie sur les ter-rains vagues, sur les H.I.M. de la Z.U.P., sur les voies ferrées, qui croisent ici plus qu'ailleurs, sur les trains qui y ferraillent.

Pendant sept années, le fait divers s'est renouvelé à intervalles irréguliers, il est vrai,

Claude

Mauriac

mais pas assez pour qu'il ne tourne pas au rituel. Ainsi s'ins-talle la tragédie de nos temps. Comme toute tragédie, elle a son chœur. Le chœur aujourd'hui n'est plus ce qu'il était. Il ne lui suffit plus de commenter l'action, d'observer ses protagonistes. Il entend broder sur l'une comme sur les autres. Nogent-sur-Oise, avec ses 16 000 habitants, petite ville et grande banlieue, n'a pas échappé à cette fatalité. Et cela, comme l'écrit Patrick Reumaux, a c'est plus passionnant qu'une histoire passionnante ».

Car l'Invité de Nogent est un livre passionnant blen qu'inso-lite. Bien plus que l'autopsie des meurtres, c'est celle d'une communauté confrontée avec eux et déjà evec un criminel dont elle nc sait rien, ce qui permet de tout imaginer, de tout adapter au gré des peurs et des espoirs, des fantasmes et des déceptions. Le temps aidant, ces brouillons penvent se multiplier tout à

Universitaire, mais aussi poète

et romander, Patrick Reumaux e en l'idée singulière d'aller vivre à Nogent les six derniers mois qui précédèrent, en décembre 1976, l'arrestation de Marcel Barbeault, inculpé et incarcéré depuis pour deux des huit crimes. Ce u'est point Barbeault qui l'intéresse, mais la façon dont Nogent « voyait » Barbeault, « révait » Barbeault avant. L'originalité de l'enquête, de la quête, menée avec la collaboration de Carmen Barnand. sociologue indispensable à l'entreprise, est dans le ton du récit, mélange dosé de sérieux et d'humour, de rigueur et de laisseraller au plaisir pris par ce drôle de jep. Nogent-sur-Oise, ce n'est pas grand, ni joyeux. Il faut d'abord s'y retrouver dans sa topographie, distinguer la vieille ville des nouvelles zones urbanisées, repérer les lieux de chaque crime, situer les victimes, trouver les interlocuteurs. Ils vont du voisinage, disert plus que méfiant, au commissaire de police; du pilier de bistrot en maire « Chaque parcelle de Nogent se jorge son tueur», constate Patrick Reumaux. Si l'homme prend le temps de guetter ses victimes, il doit avoir des loisirs. Mais pulsqu'il aime la proximité des ballasts, ce pourrait bien être un cheminot. A moins que ce

goût de l'hiver, de la piule exige un « fou », un « malade », un lunatique au sens des superstitieux. Et pourquoi pas un étran-ger, un immigré ? Pourquoi pas ? Encore qu'un notable serait plus allechant. Pour bien nourir une conversation, mieux vaut être en pays de connaissance. Alors tout

sexualité, ceux qui joue les Maigret ou les Sherlock Holmes. Il vit avec Nogent, il vit Nogent avec ses mots sournois, ses mots influencés de ce que l'on sait ou

de ce que l'on suppose savoir. Finalement, cela e pu durer si longtemps que le tueur ne sera plus vraiment un monstre dans

(Lire la suite page 22.)

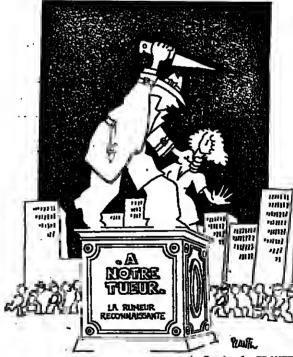

y passe. On imagine le tueur de cent facons, mais aussi ses victimes. Pour être les siennes ue faut-il pas qu'elles soient aussi un peu suspectes, douteuses ? No faut-il pas, pour mourir de sa main, avoir été plus ou moins de connivence evec lui, à un moment ou à un autre ? Ainsi parle la rumeur versatile. Ello a son langage, ses mots, ses pudeurs, ses détours, ses vapeurs...

Patrick Reumaux, écoute tout, retient tout, distingue le futile du grave, l'anodin de l'inquiétant. Il fait parler le «rigolo» de bistrot entre deux rengaines de juke-box, autant que le mêdecin, le professeur, le journaliste. Il ausculta, ou marché, ceux qui esont d'ici » et ceux qui s'empressent de dire qu'ils n'en sont pas, ceux qui demandent plus de police, plus de gendarmes, ceux qui ramenent tout à la

\* Dessin de PLANTU. les esprits mais davantage unc fatalité. Nogent l'eura tellement nourri, tellement élaboré, tellement « invité » qu'il n'y aura plus qu'à faire la moue, le jour où l'on u'aura plus à rêver. A qui d'ailleurs fera-t-on croire que les « tueurs de l'ombre » sont

faits pour la pleine lumière? Patrick Reumaux fait mieux que continuer la race des littérateurs que fascina le fait divers. Il la renouvelle. Sur une matière première pour Simenon, il travaille à la façon du Gide de la Séquestrée de Poitiers, mais avec le plaisir que donnait et se donnait Giono, même quand il écrivait ses Notes sur l'affaire

### JEAN-MARC THÉOLLEYRE.

\* L'INVITE DE NOGENT, de Patrick Reumann. Grasset, 330 p.,



### LA PENSEE UNIVERSELLE Important Editeur Parisien recherche d'urgence pour création et lancement de nouvelles collections manuscrits inédits de romans, poésie, essais théâtre. Les ouvrages retenus feront l'objet d'un lancement par presse, radio et télévision. Téi, 325.85.44 3 bis Quai aux Fleurs 75004 PARIS Conditions d'édicon fixées par contrat régi par l'article 49 de la loi du 11 Mars 1957 sur la propriété littéraire.

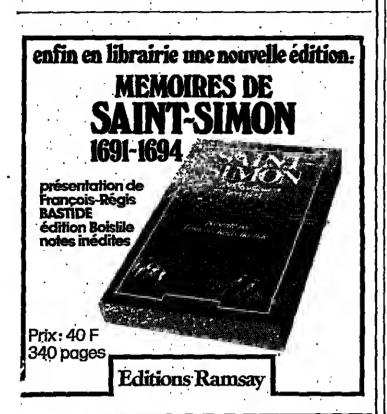



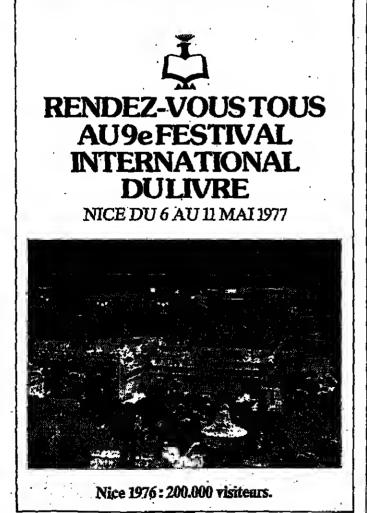

### la vie littéraire

Nice et ses limites

stional du livre de Nice ont du plomb dans l'alle. Michai Polac, qui devait en être l'animateur, du 6 au 11 mai, e décidé de na pas l'être. Du mame coup, trois des auteurs qui avaient accepté initialement d'y participer, Marie Cardinal, Rachid Boudjeds et Yves Navarre, n'y viendront pas. Pourquol ? Parce que Marcel Calile, auteur du livre les Truenda du petronet, publié par les Editions sociales, et qui pensait, lui aussi, pouvoir rencontrer ses l'acteurs, n'a pas été jugé digne d'entrer. Certes, il sera libre de aigner son livre au stand da son éditeur, mais ne pourra paraîtra dans un débat patronné par

A tout interdit II feut un motif. Marc Biancpain, commissaire général du Festival, en e donc donné un é Michel Polac et eux Editions sociales : - Les rencontres ne doivent concerner que les ouvrages littéraires. » Michel Polac n'e pas été convaincu. Il a récondu que, parmi les auteurs prévus initialement, il y avait Alain Peyrefitia, Curd Jurgens, dont les ouvrages lui paraissent assez éloignés de la création littéraire pure. il a ajouté que parmi les suteurs qui participarent dans les annéss passées à ces ncontres figurent Jacques Derogy et Claude Bourdet, suteure de qualité, mais pas epécia lement « Illtéraires ». C'est pourquoi il renonce « é animer des débats censurés » et demanda : « Est-on fibre de parlar au Festival de Nice d'un livre ayant obtenu un tirage Importent et publié par un éditeur ayant pignon sur rue, lorsque ce livre, par son sulet, risque de « déranger » certaines personnes ? »

#### Un Suisse prudent et satisfait

il fallalt s'y attendre ; un Suisse, un jour ou l'autre, ne manquerait pas de répondre é l'essal de Jean Ziegler : Une Suisse au-dessus de tout soupçon (Ed. Seuli). Le redresseur de torts ee nomme Victor Lasserre. Genèvois, comme Ziegler, il est rédecteur en chef de l'hebdomedaire l'Ordre professionnel et II ne cachs pas ses sympathies pour le capitalisme, seul système économi capable, selon lui, - d'epporter dans l'immé-

diet une alde efficace eu tiers-monde ». Son livre, Une Suisse inscupçonnée (Ed. Buchet-Chastel), se présente sous forme d'une lettre ouverte à Jean Ziegler, Résolument pragmetique, Victor Lasserre reproche aurtout au bouillant député socialiste de gonfler dans des proportions inimaginables l'importance matérielle de la Sulese dans et pour le monde ». Se conclusion, benoîte et papelerde, décevra eussi blen ses lecteurs que ceux de Ziegler : « La Suisse, comme chaque peys, comme chaque individu, talt du blen et du mai. Se petitesse l'empêche de leire tout le bien qu'elle voodrait, mais ello la preserve eussi de commettre un mai aux conséquençes cosmiques. «

Honnète mais terne, Victor Lasserre représente bien une certaine Suisse, prudente et satisfaite. Celle-là même que Jean Ziegler a tenté de réveillar. Et qu'Une Suisse insoup-

#### Ils sont fous ces Helvètes...

Fils Indignes at superbes da Dada et des situationnistes, deux mystérieux Helvètes viennent de fonder Station-Galeté, « gazetta publiée par le dépôt mondial d'exploration tion bimensuelle de quatre pages grand format, explicitement destinée à révolutionner sous peu (si ce n'est déjà fait...) tout l'ordre

Pour donner le ton : « Qui donc pouvelt oser imaginer que fieurirait un jour, dans les trélonds les plus inculles de cetta terre tabourée de balourdises, le crime de l'esprit et l'esprit du crima ? . Et d'ajouter : . Oue lecteur s'inquiète l\_\_ .

C'est décapant, absolument pas sérieux Insupportablement grave et irrésistible Intelligent. Pour se mettre à l'écoute de Sta-tion-Galeté, e'adresser é Alternative, 51, rue Saint-Honoré, Paris (1°7) ou é la Case postale 2005 - 1002 Lausanne (cinq numéros, 10 francs

#### Jalouses

Parce qu'etle était jalouse, dit-elle, qu'elle voulail en parler et en rire un jour plutôt que d'en pieurer, Madeleine Chapsal s'est entretenue, avec eix temmes de ses amles, de ce senliment destructeur.

L'actrica Jeanne Moreau, l'éditeur Régins Deforges, l'écriveln Pauline Réage, la cinéaste Nedine Trintignant, la styliste Sonia Rykiel et le psychanalyste Michèle Montrelay, livrent á le lournaliste leurs émois ou réflexions, eu fil d'entretiens à bâtons rompue- qui paraissent chez Fayard sous un titre sans surprise : la Jalousia.

L'idée n'était pas mauvaise. Le résultat? « Ce que c'est ridicule, tout ça, ma chérie, ce que c'est bête à ce niveau-là les sentiments ! », comme dit Régine Deforges. .

#### Ce que fille veut

Filles, sœurs, épouses... toutes abusives quand il e'egit de préserver un héritage lit-téraire. Dernier exemple : Eva Chamberlein, fille de Richard et Cosima Wagner. En 1935, elle remet à la municipelité de Beyreuth les journaux personneis de sa mère. Non sans evoir passé large trait d'encre sur tous les jugements désinvoltes que Cosima portait sur des gloires nationales, même Liszt ou Goethe, Une censure conforme à l'époque, c'est-àdire au nazisme.

Voici que Piper Verlag, à Munich, annonce la sortie en juliet du second tome de ces journaux, pour la période 1878-1883. Une édition critique dont les auteurs, Martin Gregor Dellin et Dietrich Mack, ont pu déchlitrer quarante et un sur cinquante passages consurés. Maie la municipalité de Bayreuth demende le saisie de l'ouvrage : héritière, elle exige le respect des volontés de la donatrice, donc de le censure político éthique qu'elle e opérée. La justice doit trancher.

#### LES FILONS SUREXPLOITES DE L'HISTOIRE

L y a les historiens qui découvrent et les historiens qui exploitent. Nous n'avons pas d'animosité contre les compilateurs lorsavilla font la synthèse de travaux savants pour les affrir, plus digestes, à un vaste public. Et mėme, lorsqu'ils font bien leur travail, nous sommes les premiers à

Mais nous n'aimons guère les resucées qu'on nous sert auréolées de « renseignements inédits ». fruits de « longues recherches » et capables de a faire toute la lumière » sur un de ces mystères que les siècles nous ont légués.

C'est le cas de l'Affaire des poisons, de Christian Petitille (Albin Michel). On y retrouve - exprimées d'une manière instniment moins claire — à peu près toutes les idées de ses prédécesseurs intéressés par le sujet. Une dizaine de pages, en fin d'ouvrage, proposent une hypothèse neuve sur un point de détail. C'est mince pour justifier l'ouvrage et parfaitement dis-proportionné avec les promesses du prière d'insérer.

Une réédition annotée du Drame des poisons, de Funck-Brentano (Hachette, 1920), auratt mieux valu. Cela supposerait que les éditeurs sachent encore fouiner dans leur fonds pour y redécouvrir ce qui y. dort si que de plus asincieux qu'eux vont en douce y chercher. Et aussi un contrôle plus strict de la qualité des manuscrits, avant acceptation. Ainst n'aurait-on pas vu paraltre, récemment, sous la sionature de René Guerdan, un François I'm (Flammarion) très directement inspire d'une œuvre plus ancienne de Charles Terrasse (Grasset) et injustement oubliée.

GINETTE GUITARD AUVISTE.

### vient de paraître

Romans français BERNARD CLAVEL : la Lumière du Mc. — Ce roman est le second tome des Colonnes da ciel, une suite resque qui avair débuté avec Le Saison der loups par l'évocation de remible hiver de 1639, en Franche-Comré. Dans la Lamière du lac qui est le Léman, l'aureur de l'Espagnol raconte l'exil des refugiés comtois, vicrimes des exac-

tions des troupes de Richelieu. (Robert Lations, 460 p., 49 F.) PREDERIC REY: Ese octogénsies. L'anteur de ce roman du troi-sième age, dont l'héroïne est une Polle de Chaillot syant consacré sa vie à l'érotisme, a obceno le prix Le bec et la plume en 1976 pour Un fils pour l'automns. (Flamms-

rion, 280 p., 38 F.)
CAMULE LEMERCIER: les Fenes de ciné. — Uo roman gai sur un lins panvres evec leur mère dans la France de 1937. (Flammarion, 280 P., 36 F.)

Littérature étrangère J.P. DONLEAVY : Un conse de iés usu-porkeit. — Un roman-perodie de contes de fées. Par l'autour américain de l'Homme Gingenbre, ne i New-York en 1926. Traduir de l'anglais par Anne Villelaur. (Denoël, col. « Arc en ciel », 384 p., 62 F.)

Essais JEAN-FRANÇOIS KAHN : Complete contre la démocratie. — Deux cet essai, l'enneur d'une Histoire de progrès social dénonce d'en s le monde un complet permanent contre le démocratie et entend démontrer que logique libérale et, logique démocrarique sour annego-nistes. (Flammarion, 240 p., 32 F.)

CASAMAYOR: la Mystification. -Le magistrat deven n sociologue rraquant les tricheurs d'une société qui a oublié le sens des devises qu'elle continue d'invoquer. (Gallimard, col. « Voies ouvernes ». 206 p., 35 F.)

Témoignages HELENE ELEK: le Mémoire d'Hélène. - Le mère d'on des fasillés de « l'Affiche rouge » dit ses souvenirs de la Hongrie de sa jeunesse à la libération de 1944. (Maspera, col. « La mémoire do people >, 311 p., 45 F.)

YVAN CRAIPEAU,: Contre vents as marées : les révolutionnaires pendent la denzième guerre mon-disle. — Uoe recherche incidire sur le rôle de l'extrême gauche et ses attitudes de 1939 à 1945. (Savelli, 33 bd., Saint-Martin, 75003 Paris; 288 p., 45 F.)
LOUIS NOGUERES: la Via quosi-

dienne en France au temps du Front populaira. — Les con g és payés, mais aussi les réalinés de la tue, de la presse, de la justice, par un monoin engagé mais précieux. (Hacheue, 299 p., 38 F.)

Sciences humaines BELA BALAZS : l'Espris du cinéma. - Jean-Michel Palmier présente l'essai original, encore inédir en français, d'un des premiers théoriciciens marxistes do cinéme, ani de Lukacs. (Payor, col. « Bibliothèque historique . 302 p. 69 F.)

Pamphlets LOUIS NUCERA : la Kormette and idoles. — L'aureur exerce ses talents de pamphlétaire contre le « show-business ». (Grasser, 283 p.,

### en poche

### Au feu de l'enfer

RQIS êtres, trois pacheurs : la femmé infidale, Hester, son amant qui dissimule sa faute, le pasieur Arthur Dimmesdale, le men qui sait et se déguise pour mieux persécuter je coupable, Chillingworth. Trois personnages, un triangle vous à le malédiction et tormé autour d'un piloni. Les trole côtés de la lettre A, écariste et iniamante, qui désigne le péché de chair : Hester la portera brodée sur son corsaga, la pasteur marquée au ter sur es peau. La Lettre écariate, ce drame da l'edultère à la lumière du

fanatisme religieux eu temps de l'époque coloniale américaine, Nathaniel Hawthoma l'à Imaginé avec ses propres fantasmes. Car, dans sa réclusion volontaire à Salam, cat homma timide ne tourne pas ses regards vers les progrès de l'ère industrielle male vers ce qui s'est passé quelque cent cinquante ans plus tôt au même endroit : ces sinistres procès du puritanisme qui menèrent à la mort au moins vingt personnes accusées da sorcellerie. Il sent peser sur lui l'effroyable rigueur de le Nouvelle-Anglaterre calviniste du dix-septième et celle de son ancêtre qui joua dans les procès le rôle d'un jugs

De cette fascination, il tirera un chef-d'œuvre, à la fole torchère et brûlot du puritanisme. « Pour vous dire la vérité, écrira-t-il à un ami à propos de ce roman qui a bouleversé sa femme, c'est une histoire brûtée au feu de l'anfer, rien de moins. Et l'ai été impuissant à y faire entrer la moindre lueur de joie. . Mais II y avait fait entrer un moment de la conscience humaine.

PIERRE KYRIA. \* LA LETTEE ECARLATE, de Nathaniel Hawinorne, tra-duction de Marie Canavaggia, práface de Julien Green, Folio, 270 ρ., 10 F.

Parmi les autres rééditions : l'essai de Ferdinand Alquié, Philosophie du aurréalisme (Champa, Flammarion, 186 p., 12 F), et trole recuells de Vertaine, dans la collection G.F., Poèmes satumiens, suivi de Contessions (249 p., 8,50 F), Fêtes galantes, la Bonne chanson, Romances sans parcies (189 p., 5,50 F), Sagesse, Parallelement (249 p., 8,50 F). Chronologies, prélaces et notes de Jean Gaudon.

### en bref

52) 12

£e±.

Matalogue

**Mitigieux** 

Medits

Mormat

\*poche

BES

Eplus grand::

ans français

detrangers

thean-plante

Andrevon

defan Vyu!

ASIMOV Jet Sela Inv.

. LES PRIX LITTERAIRES DU SYNDICAT DES JOURNALISTES ET ECRIVAINS ont couronné pour 1977 John Berger et Jean Mohr pour s le Septième Bornne » (Prix du reportage), Bernard Vin-cent pour « Paul Goodman et la reconquête do présent s. (Prix des Sciences humaines), Marime Le Grelis pour « Brouage Québec, foi da plennier » (Prix Mont-calm), Maurice Delorme pour cam), maurice Delorme pour « De tous ces jours passés » (poésie classique), Luis Parquet pour « Jusqu'an premier jour du munde » (poésie libre), Laure Beaumont-Maillet pour « le Grand Couvent des Cordeilars de Paris » (Prix de l'histoira de Paris) et Marcelle Manceau pour « les Vergers de Kandahar » (Prix Guy-Hachette).

. LE GRAND PRIX DE LA FONDATION THYDE MONNTER, créé par la Société des gens de lettres, a été attribné à Herbert Le Perrier poor l'ensemble de sou covre (éditions du Seuil). Les trois autres prix de la même Fondation ont couronné Augustin Gomez-Arcos, antenr, notamment, d' n Ans Non » (Stock), Jean-Clao'n ann Non's (Stock), Jean-Cla-rence Lambert, auteur, entre autres, des « Armes parlantes » (Belfond), et Prédéris Vitoux, auteur, particulièrement de « Bé-bert, is chat de Louis-Ferdinand Céline » (Grasset).

Ceine » (Grasset).

• LE PRIX CLAUDE FARRERE, déceiné par l'Association des écrivains combattants, a été attribué à Paul Rumbourg pour « les Dragons de saint Georges » (Lattès). • LE PRIX DU TOURISME. HISTORIQUE vient d'être attri-bué à Arnaud Chaffenjun pour son ouvrage « Ces grandes famil-ies qui unt fait la France» (Edi-• LE PRIX INTERNATIONAL

e LE PRIX INTERNATIONAL DES EDITEURS, qui vient d'étre créé à Paris (« le Monde » du 29 avril), a été décerné, pour la première fois, au poète allemand Erich Fried pour Pensemble de son œuvre. En outre, emeptionnellement catte année, la jury a décidé de décerner un autre pris au poète afrikaans Breyten Breytenbach, actuellement détenn à la prison de Pretoria, suieur de « Feu froid ».

e LE RECIT ET SA REFRE-SENTATION est le fhème du col-loque littéraire international or-ganisé à Namur du 5 au 3 mai par la radio-télévision belge et le Centre d'action culturelle de la province de l'approphenes Les la province de Luxembourg. Les communications seront publices ultérieurement par les éditions

L'AUTR

MORE & SAME MAKE & PAGE

Care Libration.

don tiriners or of union. I'm Magnetine.

thate in their hadden. where the street it will be the three in and were a wife a series for a pro-comes a dec. "anda. I sept. c terms they been theme in that the THE PART SHEET OF THE PARTY OF where it will be the same of The second terminal terminal second . . a topicina . Assignment that the vi

大のこかない 「「ははまかずはず」 あれ事時 tales and reference being setting. er in factes que remante de bett IN CHAIR CAMES C SAME THE SERVICE STATES

The State of the State of the State of

congrès.

som offinnée remembre

if the it is the state of the party of

refreshed i and identity Betthe die THE MENT NO WEST Starte to the term S I THE ME STREET

dialectiques l'Italie et nous

N 18-10-100 - 160 bi : it because ! Het fore



15.E

No all the second

THE PARTY

COM ME

has traint in

100 - care t

de gent Martin

of a granting

編章 美 食いり アニ

-

i. Sind. / meden

Chican wir !!

en sensi, since An isabay al-es

NO OF LABOUR 17

builde . G. g

Mary white

PRINCE STREET

Min. 188 . Six.

Allies El. ...

Linder geretein

Freit Hill Francis

---

---

N # 66" MAT #

-

abertal Rage - e

THE STREET

Morris Age c

more and

-

----

gas lives jags y

Late Palagon No. 1

---

40 A ---

e Persons or

Carrie -

grider to an

motel "when a

Mary Mary - Berte ...

September 1

1000年第二年

Course Minister ...

the same of the same

S. Michigan

98K 2 EW. 4 42 4 4 - -

Western Committee of the Committee of th

The same of the same

San goods from

THE HOUSE THE

Park Production of State

The state of the state of the state of

programmed, where the programmed in the second

THE RESERVE OF THE PARTY OF

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

----

The second

£ 200 100 100 100

The same of the same of

THE PERSON !

THE R. LEWIS CO.

NEW COLUMNS

--

W 7 4 8 1

 $\mathcal{J}^{(n)} = \mathcal{J}^{(n)}$ 

-

AND THE PERSON NAMED IN

· ·

-

Lorstoop Balter Courtage heridage volonies de le point continge de le point continge de le point continge de le point de la courte de la c

TES FILONS

SUREXPLOITES

DE L'HISTOIRE

Con diena.

Signory Par

companient

of the Ma

to the first time to promise e

Garages in inedia 2

To therefore a come in constant to the constan

Gardina Contact Contact Street

ment le rete de Allamy de pot

The Proof of Alba

And the second s

F CS TOSS

The distret

# Grants # Company of the Company of

The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

1.07

さっぱくさきさ ことはずるべきっさいおね

en bref

CARRIED ST. 7015 SOURSHESS

the first transition of the

e de Name Prinad la

Liverity in the state of the st

N. S. I Kaling

Drame ! Control of the Control

A HE STATE OF STATE

- 1-35. ()

sepanouir.

ille e de ta

Fig. 725'c. Et

désillusions d'une Madame Bovary, fille de concierge et fonctionnaire au ministère des finances.

N ICOLE BRESSY donne à son quatrième roman ce titre singulier, l'Orange du pommier, sur quoi elle s'explique d'emblée : « Demander des » oranges aux pommiers leur est » une maladie commune. » Ainsi parlait Flaubert des semmes. » De quelle orange, de quel pom-mier est-il question ici?

Hélène Rémy, la narratrice est fonctionnaire au ministère des finances : elle z, somme toute, « réussi ». D'où viennent ces crises de suffocation qui l'empoignent violemment, l'abattent sur son bureau ? « Je crève », pense-t-elle. De quoi crève-t-elle? Elle entreprend de regarder en face sa difficulté de vivre ; elle tente de mettre au jour les sou-venirs insupportables — ceux qu'elle a voulu enfouir, dans l'espoir vain de les oublier tout à fait. Au cours de cette autoanalyse, elle retrouve tout de suite l'enfant qu'elle a été quand tout le monde l'appelait Mimi.

> Cette misère et cette résignation

Comment ne pas avoir le cœur serré de tendresse et de pitié pour cette petite fille mal aimée par une mère rude, si absorbée par ses gros travaux qu'elle ne prétait aucune attention récile à cette gamine qui ne lui ressemblait pas ? Mimi a é é élevée sans père. Ce père est-il l'inconnu qui l'a abordée une fois? Elle ne le saura pas. La mère est conclerge. La porte de la loge est vitrée : Mimi a le sentiment de vivre dans l'escaller, sans intimité, sans sécurité. Elle hait cette maison, les visites des voisibes, les commérages, la résignation, 🦘 cette misère où sa mère s'est stallée, cette misère où on lu t que son devoir est de s'ins pour toujours. Mimi d'un tel avenir : elle est bonne élève, elle s'acharne à travailler pour se faire une vie à elle, une

presence du futur

viale vie, où ses goûts pourront

un catalogue prestigieux d'inédits au format de poche



250 TITRES les plus grands

auteurs français

et étrangers de Jean-Pierre Andrevon à Stefan Wul, d'Isaac Asimov à Roger Zelazny

denoë

On he l'encourage pas à cet effort que la mère regarde omme une trahison : quand donc la petite apportera-t-elle sa première paye? Quel manque de solidarité, tont ce temps passé à lire des livres inutiles. objets de luxe déplacés !... Mimi devient Hélène Rémy ; la vollà transparente dans un autre milieu, comme elle l'a tant voulu.

Une naïveté pathétique

Elle s'applique à être une autre ; elle observe son langage, ses manières : elle veut que rien ne reste en elle des années noires où personne ne l'aidait. L'amour de son jeune mari lui est une douceur, mais elle n'y trouve pas ce tremplin dont elle croit avoir besoin, qui lui permet-trait de bondir dans un autre monde, ce monde qu'elle ims-gine radieux, élégant, heureux, et où elle ne se sent pas encore entrée. Le mariage échouera. Elle rencontre François, qui devient son amant. L'aime-t-elle? Elle est surtout fascinée par la grande bourgeoisie à laquelle il appartient. Il y a beaucoup de bovaryama chez cette Hélène Rémy, qui rêve avec une naiveté pathétique, incorrigible.

Et pendant qu'elle rêve, sa vie quotidienne appartient à l'administration. Ces bureaux, dans une tour, sont privés de toute

mesquineries, l'absurdité paperassière, les rivalités de personnes et les rivalités de services excitent son ironie mordante. Elle en « crève », et elle en rit, avec une douloureuse amertume. C'était donc là l'univers où elle voulait tant aborder ? C'était le paradis qui lui était promis, au temps où, petite fille, elle se jurait de ne pas vivre comme sa mère? C'était, en somme, l'orange du pommier, le fruit d'or merveilleux, la vie libre et joyeuse ? La dérision des illusions anciennes est le commencement d'un apaisement : Hélène Rémy entrevoit le moment où elle s'acceptera, telle qu'elle est, avec toute sa vie, et même les plus tristes moments. Avec même le souvenir de sa mère, qui est morte sans l'avoir aimée comme elle l'aurait voulu — sa mère qui était tout de même bien cou-

humanité. Les tracasseries, les

La violence d'une volonté de bonheur, la découverte de soi par le chemin de la solitude, composent, avec une incidité souvent cruelle, un roman qu'on ne peut oublier. Il faudra compter désormais avec le courageux talent de

rageuse. Hélène Rémy, pour la

première fois, se fera conduire an cimetière, pour saluer cette Joséphine qui a ciré tant de

marches d'escalier.

JOSANE DURANTEAU.

\* L'ORANGE DE POMMER, de Nicola Bressy, Laffont, 208 p., 26 f.

### L'empreinte du premier amour

Avec « la Rentrée des classes », Jacques Brenner suit le sillage de Valery Larbaud.

T ne sauras famais écrire Paul Regnard. Jacques Brenner depuis longtemps, a fait mentir l'institutrice, qu'il parle des au-tres en fin critique, qu'il parle de soi, dans ses romans, d'une manière détournée. Regnard-Brenner, dans ce roman-chronique, la confusion pour une large part est plausible. Où est l'imagination? Où est la confidence? Le temps mélange les genree dans une œuvre qui joue sur la mémoire, tisse son étoffe avec presque rien, par délicatesse et

#### Deux aventures

La Rentrée des classes est pla-cée sous l'invocation de Valery Larbaud. Il y a du Joanny Léniot, en effet, dans l'enfant qu'évoque le narrateur, à ceci près que la «Fermina» de ce collégien-ci se nomme Philippe. La beaute, un certain style de vie et une réponse pleine de reserve à la passion offerte mar-quent les deux aventures, qui ont même caractère absolu et fatal. Mais le coœur de Joanny s'était fermé sur un affront la volontaire, tandis que celui de

Paul et son esprit tout entier ne cesseront de se nourrir, dans l'absence, de « cet éblouissement du matin »: un sentiment si frais, si ténu et si puissant, en même temps, que d'autres amours aboutles, n'en effaceront pas l'em-

La mère de Paul avait connu le même destin. Un premier ma-riage avec l'héritler de bourgeois alsacien, vite brise par la guerre avait laissé des traces indélé-biles dans l'ame et jusque dans les manières de la petite postière lorraine qui avait été distinguée Si discrètement que son eccond époux n'aurait pu s'en blesser, elle avait fait au jeune mort dans son foyer, une place asset importante pour que le petit Paul se sente parent, aussi, de cet

Les deux histoires courent côte à côte, e'emmêlent et se répondent à bouches fermées, et ce n'est plus à Larband qu'on songe, mais an Jouhandeau de l'Oncle Henri, de Requiem et Luz, Les portraits de famille qu'on rencontre au tournant des pages ont la couleur chande et les vibrations sensibles qui révélent l'humanité vraie.

GINETTE GUITARD-AUVISTE.

\* LA RENTREE DES CLASSES, ges, 36 trancs.

### des temmes éditent... **ANGST** KINE K. hélène cixous "traversée qui ne finít jamais, lutte lente et belle contre la peur lointaine...» Raymond Jean des femmes 🔞

Editions, Librairie

68, rue des S. Pères

5007 Paris - Tel. 222 02 08

#### L'AUTRE MANON

Relayant l'abbé Prévost, Hubert Deschamps nous fait suivre les aventures en Louisiane, d'un autre des Grieux et d'une autre Manon.

soixante-dix-sept ans. Hubert Deschamps, qui est un historien de mérite actif, dont huit « Que sais-je? »), a entrepris de faire courir une plume cavalière dans ce qui était pour lui un terrain de connaissance: l'histoire, mais une discipline inédite : la fiction. Ce qu'il appelle l'évasion par le réel

Le résultat est savoureux. La culture nourrit l'imagination qui, elle, cravache le verbe.

L'époque choisie par Hubert Deschamps (1725 - 1781) precède, dans les mêmes lieux, celle qui . sert de cadre au roman de Mau-rice Denuzière : Louisiane. C'est

s'affirme au détriment des Rouges et des Noirs,

Dans le sillage de René et des Natchez, notre romancier néophyte, mais pas inexpert, imagine que le plus jeune des fils de des Grieux, René, part à la recherche de son frère, Augustin, exilé aux Amériques avec Manon.

La femme truande

Il ne les trouvera ni l'un ni l'autre. Manon Lescaut est morte, de pestilence, et Augustin s'est tué de désespoir. Mais 11 fera la rencontre et la conquête d'une autre Manon, Manon de l'Espine, dite Manon l'Américaine, femme truande, rude jonteuse aux jeux de mains et de vilains. En sa compagnie et bien que poursuivi par un personnage diabolique, Léonard, alias Nicholas, il édifiera un empire, participera aux batailles entre les Chactas et les Natchez, verra ses plantations détruites, les reconstruira. Mais la

celle où l'expansion des Blancs belle Manon refuse de le suivre plus avant. Il est trop bon pour elle. Il lui faut de l'aventure, des

> Il partira, regagnera la France où il deviendra familier de Louis XV, sous le surnom de « Scipion l'Américain », s'établira en Picardie, y prendra femme et mariera sa nièce Fauchon, la fille d'Augustin et de Manon un hobereau local, cependant que l'antre Manon, en Amérique, deviendra une opulente vieille dame, à l'allure majes-

Telle est cette belle aventure épique et picaresque, qui fleurit sur l'histoire comme un volubilis sur le mur d'une vieille ferme et que l'auteur a visiblement pris beaucoup de plaisir à développer, mélant l'élégance de l'écriture au sérieux des références.

Un plaisir que le lecteur par-

PAUL MORELLE.

\* MANON L'AMERICAINE, d'Hubert Deschamps, éditions OPTA, 236 p., 35 F.

### Jean-Marc Roberts Le sommeil agité

"Ne pas lire "Le sommeil agité", ce serait se priver d'une des plus fortes, des plus noires, des plus tendres insomnles que l'on puisse subir pour se guérir à tout jamais des mauvais Gilles Pudlowsk! / Les Nouvelles littéraires

"Ce roman juvénile par la grâce de l'écriture et



congrès

### Péguy à l'heure italienne

 Au congrès de Lecce, les Italiens se sont affirmés comme de fervents péguystes.

E troisième congrès des étu-des péguystes s'est tenu à Lecce, petite ville des Pouilles, du 27 au 30 avril C'était théoriquement un congrès international, mais, plus stement, il faut le considérer comme une imposante rencontre

dialectiques un grand numero spécial : L'Italie

et nous et la politique ; les luttes sociales ; gramsci aujourd'hui ; le pluralisme ovec Ingrao, Trentin, Salvadori,

Colletti... et un texte de TOGLIATTI sur les libertés. N° 18/19 : 184 p., 35 F.

77 bis, rue Legendre 75017 Paris

franco-italienne. Personne n'était venu ni d'Allemagne, ni des Etats-Unis, ni d'Amérique latine,

ni d'Espagne. On ne sanrait être trop sévère pour l'organisation des échanges. Cela tenait du plus manvais show américain : un défilé haletant de professeurs venant chacun délivrer son papier et disparaissant dans une trappe pour faire place au suivant. L'un de nous le disait : « Beaucoup de communications sans communi-

extion. 2 Faute d'un programme vraiment arrêté et coordonne, faute surtout d'un homme dont la présence intellectuelle se serait imposée — comme l'on vit bien ce que nous avions perdu avec Bernard Guyon! — on a perpe-tuellement risqué l'ensablement du discours péguyen. Cinquente monographies ne sont pas l'amorce d'une pensée Cependant, il s'est passé quelque chose de tout à fait extraordinaire à

Lecca: la naissance d'un

ment Italien. Dans le pays de D'Annunzio et de Croce, vollà qu'on se met non seulement à (bien) traduire les œuvres polltiques les plus créatrices et les plus « vivantes » de Péguy, mais qu'on les réinvente all' italiana. Cette entreprise — et c'est bon

signe pour des péguystes — s'est faite avec de petits moyens : une très modeste université et quel-ques hommes généreux et passionnés. Ceux de Lecce tout d'abord : G. Roggerone, directeur de l'Institut de philosophie, et Angelo Prontera, qui fut l'âme de ce congrès. Les répondants intellectuels de l'entreprise venzient d'Urbino, Carlo Bo, recteur de l'université de cette ville, né en 1911, qui a été longtemps la conscience intellectuelle des antifascistes italiens, et Italo Mancini, prêtre dont l'étude sur Péguy, Religione popolo «c» anima carnale, fut certainement la plus importante du congrès. PIE DUPLOYE.

LE NOUVEAU COMMERCE

GÉRARD MACÉ - Une sœur orale La première étude sur l'Œuvre de DANIELLE SAREERA

> **EMMANUEL LÉVINAS** Questions et réponses

ANDRÉ DALMAS L'écriture nomade

GEORGES PERROS

CHARLOTTE CALMIS Gaïa

CLAUDE YIVIEN Deteriora segnor

Notes de résistance LOUIS COUTURAT La legique et la philosophie contemporaine

En librairie : 28 F. Abonn. : 90 F. N.Q.L. - 78, bd SI-Michal, 75006 Paris.

FRANÇOIS

CARADEC DU FRANÇAIS

DU FRANÇAIS

ARGOTIQUE ET POPULAIRE

ARGOTIQUE ET POPULAIRE chez tous les libraires LAROUSSE

librairie portugaise et brésilienne

Livres, revues, disques, guides, posters, audio-visuets, Les principeux quotidiens et hebdomedaires du Portugal et du Brésil, ainsi que du Chill, Argentine, Uruguay et Espegne. 33, r. Gay Lussac, Paris 5°, 0334615-Lun, à sam, 10-13h-14-19h Service par correspondance (sauf pour les journaux et les revues)

### «Le Refuge et la Source», de Jean Daniel — «Les Espaces brûlés», de Pierre Silvain

quatre-vingt-cinq, ses cent kilos, et ees selze heure de trevell par jour pendant querante ans, cet ancien portefaix de Souma devenu riche merchand de graines incarne le puissance et l'effort récompenée. Trèe religieux, il croit d'eilleure à le justice immanente qui redresse tôt ou tard le tort fait à l'innocent. Son fils saura intégrer ce reletif optimiente de l'entre le controlle de la controlle de le controlle de le controlle de le controlle de le controlle de la controlle de le controlle de la control dans eon ection d'adulte, et n'oubliere jamels le poide, sur sa tête d'enfant, de le vaste main peternelle, symbole de protection absolue.

Mais son « univera », comme il dit, c'est se mere. Parce qu'elle eouffrait de troubles nerveux et qu'on lui épargnait certaines informetione femiliales, il e eppris que la vérité c'est. aussi, « ce qui rend les gens heureux ». Elle lui e enseigné le prix de le fidélité en amour et de le modestie dens les jugements : - Qui es-tu pour edministrer la justice ? -.

La prudence définit en général ses rapports evec le vie et avec Dieu; ou plutôt, une certaine superstition tactique. Elle pressent que le clei fere durer le chance si on en use evec une parcimonie gourmende. Dans sa prière du matin, une serviette eur la tête, elle semble échanger le protection divine contre l'humilité des siens. La roue risque de tourner d'autant plus vite, croit-elle, qu'on s'est élevé daventage. On pense é la mère de Camus, le jour où son fils lui ennonça qu'il avait reçu une invitation de l'Elysée : « Suffir, lui dit-elle,

tu es déjà monté beaucoup trop haut I ...
Cette mère forte et vulnérable, à qui le premier souci de l'euteur sera de cacher son état lorsqu'il sere blessé en 1961 en Tunisle, c'est évidemment en elle qu'il trouve son refuge et sa source. C'est à elle que les souvenirs de Jeen Daniel doivent leur espèce de tendresse démunie, si perticulière eux premiers mouvements de l'âme et, j'imagine, eux demiers,

P ENDANT que le futur d'irecteur de l'Observateur apprenaît à chérir le lumière de Districteur scur du ministère des finances regardait, à l'autre bout du Maghreb, tomber les mêmes crépuscules brusques derrière les mêmes dômes indigo.

De son enfance marocaine d'avant guerre, Pierre Silvain n'e pas tiré une vocation d'homme public, mais d'écrivain secret. Aucun de ses dix livres n'e trouvé le chemin du grand public. L'un des meilleurs, le Deme d'Elché, e raté de peu tous les prix de 1965. Zecharie Blue, en 1968, n'e pas eu plus de chance, ni les Eoliernes en 1971. L'ensamble de le critique n'a pourtant cessé de souligner l'originalité d'une œuvre ou le meilleur du Nouveau Roman — on e parié de Duras à propos de l'Air et la chanson (1964), de Beckett pour Zacharie Blue trouveit é la foie une dimension mythique et une expression

### par Bertrand Poirot-Delpech

Ce classicisme de forme est poussé à l'extrême dans les Especes brûlés, malgré l'intensité des émotions qui s'y évoquent. A se feçon, Pierre Silvain prend davantage le risque d'être comparé au Camue de Nocee et des Carnets. Contrairement à Jean Daniel, qui repère eurtout des Influences affectivas et moreles, son contemporein de la Chaouïa établit une sorte de cadastre de ees souvenirs les plus sensitifs.

C'est l'imege d'une vielle femme sarciant le chaume, ou de vagabonds eurpris dens leurs diverses fonctions naturelles. lci, le bruit d'un robinet eur une pierre d'évier ; là, l'usure d'une béquille où la douleur, dirait-on, se voit. En courts textes eu bestielre : taureau en rut, insecte crissant, ou écoliers posant pour la photo de classe, evec cet îneffable vide dans l'œli. proches du poème en prose, nous sautons du paysage nu

ENFANCE, icl. ne ee lit plus dans le fragilité du cœur maie dans le eingularité de le perception. Il existe une manière particulière de découvrir le monde, qui n'appartient qu'eu jeune âge. Ailes de papillone et motifs de papiers peints laissent des traces indélébiles. La lumière

des grandes personnes ne dansera plus jamais parell sous les portes qu'on supplie de laisser bâiller. Les meules escaladées offrent une pente unique, evec leure touffes qui cèdent, leure odeurs de nuque et leur cime qui oscille. C'est le tempe, aussi, où les cherognes, Dieu sait pourquol, ne font pes encore

Car le mort, bien eûr, rôde eu cœur de ces scènes de vie, et pose le vieux problème de l'angoisse en plein sole! L. Pour un homme du Nord, cette engoisse paraît feinte ou insensée, bian qu'elle soit née sous le ciel attique. Le soleil ne sèchet-il pas les larmes comme le linge ? Ecoutez chanter les ruelles de Naples, où voulez-vous que s'y loge le chagrin ?...

Camus e tout dit sur cette Iliusion, dans se prétace é l'Erreur, de Jean Daniel. « L'angoisse de Bruxelles, pense-t-il, c'est d'avoir envie de tuir Bruxelles », elors que sous un climat de rêve il n'y e pas de nostalgle ni d'échappée pos-sibles. « Si l'âme détaille à Gênes, è midi, elle veut en même temps demeurer sous ce ciel. Dès lors, c'est l'attrontement, sans complaisance. »

OMME Jean Daniel, Pierre Silvain parle de cet affrontement sans le nommer, par un surcroît d'attention aux callioux et aux santerelles. Le ealut par le guet et l'observation dont, de fatigue, on se saoule : le méthode rappelle celle de Ponge, de Michaux, de Gracq. De Supervielle, eussi. On se souvient de ce poème sur le mémoire qui peut retrouver le coupant du premier regard : « "je vois bien que c'est l'ennée où nous eommes et cependant on dirait le premier jour du monde tant les choses se regardent fixement, entourées d'un mutisme différent... »

Voilà ce que dit Pierre Silvain é qui veut bien l'entendre. Mais qui voudra encore ? Il faudrait que change le loi caneille de l'ectuel vedettariat : « Faites-vous conneître d'abord et écrivez ensulte ; n'importe quoi l »

### poésie

### Une place au soleil pour Jean Rousselot

nies durant ettentif eux voix

des eutres. Alors, comme l'arbre cache la forêt, le critique mas-

que le poète, Pour Jean Rousse-

mesure d'une voix et d'une vis

qui, selon Bosquet, réclament

perbe place ou solell ».

 Un auteur qui prend « risques et périls ».

TEMBLEE, Alain Bosquet dans sa préface l'affirme : il n'est pas bon, pour un poète, de demettrer des décen-

DE LA RÉVOLUTION

FRANÇAISE

ARCHIVES

**PARLEMENTAIRES** 

DE 1787 A 1860

Première série

(1787 à 1799)

Recuell complet des débata

législatifs et politiques des

Chambres françaises, publis

avec le concours de l'Assem-

bice nationale et du Sénat.

TOME ZCI

DU 7 PRAIRIAL AU 30 PRAIRIAL AN II

(26 mai au 18 juin 1794)

19×28, 844 p. br. 190 F

ÉTUDES D'ANTIQUITÉS

AFRICAINES

LAMPES CHRÉTIENNES

DE TUNISE

(musées du Bardo

et de Carthage)

Abdelmajid Ennabli

22 × 28, 324 pages, broché,

69 fig. photogr., 1 tableau

lot, cette shustion e .touché eu scandale. « Découvreur », « commentateur » d'eu moins trois gé-nérations de poètes, Jean Rousselot e été trop négligé en tant que crésteur. Or, voilà une œuvre qui, pour ne s'en tenir qu'à la stricte poésie, n'est pas loin de compter cinquante titres. Aujourd'hui, les Moyens d'existence ressemblent à la quasitotalité de ce que le poéte Jean Rousselot veut léguer eux hommes, permettent de prendre la

Les années terribles INSTITUT D'HISTOIRE

Lorsqu'en 1934 Rousselot publie eux Cahiers de jeunesse son premier recuell Poèmes, le Manifeste surréaliste e dix ans. Quoi qu'il en soit de la grandeur, des conditions et des limites de l'entreprise menée par Breton et ses compagnons, la « relève du surréalisme » e commencé. De nou-velles générations — et l'on remarquera avec intéret' qu'elles

des femmes éditent... VIRGINIA WOOLF TROIS GUINEES surgissent, surprenances

Dans Trois Guinées une fois encore, atterrantes, la société, l'Histoire: le sort inique, extravagant des femmes...» VIVIANE.

**FORRESTER Editions du CNRS** Tel. \$55,92.25

L'AUTRE CORPS des femmes 😨 Editions, Libralile (8), rule das S'-Péres (7), 222-10 (8)

sentiel de « provinciaux » - se présentent, qui, sans vouloir renier l'héritage, prétendent empruntar d'eutres voles, André Marissel, qui e consacré un a Poète d'aujourd'hui » à J. Rousselot, remarque que, pour ces poètes, « le sens véritable de la vie ne se trouvera pas si l'on se borne à explorer ses propres gouffres par l'écriture automatique, et qu'il est nécessaire aussi d'interroger l'Histoire ».

Rousselot, comme beau-

coun de ses amis, est d'origine humble. Son enfance, son adorudesses de la peuvreté et de la maladie. De plus, les années 30 sont des années terribles, les fascismes s'installent, les menaces pésent, nombreuses, la « réalité » pèse de tout son poids. Et Rousselot, comme ses compagnons de Jeunesse et autres « revues » de l'époque, sans pour autant succomber aux sirènes du « jdanovisme », refuse d'écarter cette « réalité », où le « matérialiste » qu'il reconnaît être fonde tout à la fols sa vision lyrique et sa vision sociale. Pour ne pas mourir, Emploi du temps, le Goût du pain, sont des recueils où se conjuguent oprement, durement, les réalités du temps et le voix d'un homme à la mémoire lourde de douleurs, d'humiliations, de privations, d'éblouissements aussi. Rousselot a déjà cerné son « écriture », autrement dit sa « vérité ». Il e'agit de « tout dire »: le songe incongru et la tendresse du pain blanc, la haine des « salauds » et le mys-

Avec d'antres poètes, Rousselot se retrouvera auprès de Rochefort », au temps du mépris et de la lutte. Il y sura là Marcel Bealt Paul Chanlot Luc Berlmont, Michel Manoil, Roger Toulouse, Jean Bouhler, Sylvain Chiffoleau, etc. Cette «école» est, bien entendu, a buissonnière ». On y apprend la « ti-berté des feuilles », l'amitié, le langage profond, a les biens de ce monde ». C'est une école où chaque écolier garde son profil specifique. Chez Jean Rousselot, du Sang du ciel & Il n'y pas d'exil, une inquiétude, sourde et obsédante; colore la parole. La maladia sournoise toujours à l'affût, les interrogations du moment, les querelles entre désir et réalité, la violence des temps, la « banale fulte du temps » qui brise, abime, soullie, harasse : vollà ce qui nourrit des recuells où éclatent aussi, et heureusement, les fanfares de l'amour, du couple evec Yvonne, de l'amitié enracinée, des « minutes d'avoir atteint le fameux « point

\* Dessin de JULEM.

« Je ne suis sûr de rien, fai vécu sans comprendre. Que l'enfance était morte et morts tous mes témoins, Que l'homme édifiait en moi sa tour de cendre, Que fétais l'occupant d'un royanme défunt. Que fétais l'occupé d'une ormée sans légende.

sans cesse, passionnément, le volonté de ne pas rompre, le refus de la solitude méprisante, glaciale ; la faim de fraternité dans une lucidità acquise au prix de souffrances multiples.

tère d'un orage.

Jean Rousselot n'e pas cessé de prendre ses « risques et perils s en poète, eo citoyen, en homme simplement. Il a toujours tuait, il n'e pas en la coquet-terie de se priver d' « idées politiques ». Ces demières années, alors que la « vieillesse » avance à petits pas, il s'est dépouillé jusqu'à la nudité. Il nous écrit a non plus exactement des poè- bre, une angolsse pi mes, mais des lettres d'assez brin d'humour ému :

Dix, cent poèmes, disent ce loin 2 (G. Mounin). Depuis désarrol, ce « rien », ce vide et Mattle à partir, Amibe ou char ce néant. Mais ils murmurent d'Elle, Hors d'eau, A qui parle de vis, Du même au même, c'est un poète qui sait mieux que jamais que le « poème est une priss de conscience, sur le réel qu'il perce, transmus, déplace, pérennité. sur le temps qu'il arrête » Tel la regretté Malrieu. Rouselot peut se dire a le plus paure héritier ». Il est a roi nu ». La langue n'emprisonne plus que l'essentiel : un arbre, une lueur d'aube, l'émotion du passionné de peinture, un souvenir du père mort, un regard de compagne fidèle, une tendresse de chien familier, un pan d'ombre, une angolsse pudique, un

> « Quanti je mourrai soyez-mot secourables Comme vous retenez ceux d'entre vous qui tombent Epaulez-moi, recouvrez-moi de feuilles vives Que je m'y trompe encore un peu s

ANDRE LAUDE \* LES MOYENS D'EXISTENCE, de Jean Rousselot. Cenvre poétique 1934-1947. Seghers, 231 p. Préface d'Alain Bosquet. 45 F.

### LA CONFIDENCE D'EDOUARD J. MAUNICK

 Edonard J. Maunick, poète de l'île Mourice, traduit complexes et fiertés du tiers-monde.

DOUARD J. MAUNICK est le plus ample poète de langue française que l'île Meurice ait donné, depuis Mal-colm de Chazal. Il s'est fait connaître en particulier par deux recuells, les Manèpes de la mer et Mascaret, où, dans les au-nées 60, il a su conjuguer, en un rythme hypnotique, le mystère de la nature et la perpétuelle interrogation de l'homme face à ses faiblesses et à ses pouvoirs. comme une projection tropicale de Rimbaud, et une manière très moderne de combattre l'absurde. par l'explosion perpétuelle d'une

langue syncopée et grave. Depuis quelques années, l'inspiration d'Edouard J. Mannick évo-

Fat appris trop de choses

pour ne pas avoir peur

plus sociale, sinon plus politique. Jadis proche d'Aimé Césaire du moins par la spiendeur de ses images — il est aujourd'hul soucieux de faire echo aux drames de la négritude : il n'y e pas de poète actuel qui nous pionge plus profondément dans les complexes et les fiertés du tiers-monde, sans pour eutant se croire obligé d'écrire des poèmes-programmes. Sa senle concession est peut-être dans une fonalité un peu éloquente. Il traduit son île, ses origines contradictoires, sa responsabilité de Mauricien vivant en France, son droit à l'ivresse verbale. La est st déchirchte confidence. Il sait pourtant in il lui faut s'éri-ger exemple : son message anne des messages trop pro-

lue vers une prise de conscience

saide il entend bien le crier. On dol sans doute faire sans cesse des adeptes de la liberté et de la justice ; si on fait en même temps des adeptes de la contagion poétique, on peut se

### Parole 21

a me manquera trop d'années pour traduire le soleil ma race est indécise 'elle danse elle danse chaque veine cogne à l'aorte chaque veine à sa manière chaque veine à sa morsure chaque métal à sa musique enferme-moi dans ton poing ! je suis minuit entre l'aube et l'obscur qui donc me frappera de sommell jamais l'extl loin ne m'emporte je suis amarré à ce port d'équinoxe à l'écoute de l'orgue et du balajon . du cithare et du bongo l'instinct . l'instinct me dénonce mon pas se déhanche Pemme-Neige ILE-solutre

ALAIN BOSQUET. ..

\*\* ENSOLELLE VIF, d'Edonard J. Maunick. Editions Saint-Germain-des-Frès et Nouvelles Editions africaines, 128 p. Préface de Léopoid Sadar Seaghot. 30 F.



J-M DOMENACH "ALBERT BEGUIN, des CAHERS du RHONE à la Revue ESPRIT"

seul l'Amour me danse.

• la 9 Mai à 18 heures Conférence de JEAN STAROBINSKI

"L'apport d'ALBERT BEGUIN et de Mercel RAYMOND® PRO HELVETIA: 073.00.25

\* POÉSIE - PROSE \* L'HOMME ET SON TEMPS \* LA LITTÉRATURE ET LA L'ESPRIT D'HELSINKI ET LA CULTURE . Le maméro 3 F EN VENTE TOUTES LIBRAIRIES

Diffuseur : ODEON DIFFUSION 146, rue du Faubourg-Po



THE PERSON

ALL IN CORPORATION OF AN

a section in this desire the

the former with Elminister

grad tone piece Pater a. W

and the second

Winds of



ROGER-POL DROIT.

de l'homosexualité :

Jean-Louis Bory, Guy

RIME social à l'Est, maladie

« péché de non-conformité » qui

appelle l'opprobre-et l'exclusion.

Avec, cependant, une exception

pour les « artistes » — surtout

s'ils sont protégés par leur noto-

riété. C'est le cas de Jean-Louis

Bory, qui admet volontiers que

son homosexualité ne dérange

personne : raison de plus, estime-

t-il, nour que du haut de ses pri-

vilèges il tente de briser le cercle

des prejugés qui sont de «l'homo

Ces préingés - ils ont trait à

leur duplicité, leur hypocrisie,

leur afféterie, leur frivolité, leur

féminité, leur veulerle - collent

à la peau des homosexuels comme

une tunique de Nessus, a On nous

répète, écrit Bory, depuis la plus

tendre enfance que nous sommes

inférieurs, anormaux, contre-

nature, victeux, degeneres, debauchés. Non seulement nous croyons que nous le sommes, mais nous

finissons par le devenir. Et nous nous conformons à ce stéréotype de l'homo nevrosé, malheureux,

volage, c'est-à-dire putain, qui bien sur, justifie le préjugé social nous concernant et conforte les

gens dans leur opinion défavo-

rable. La boucle est bouclee. Encore un cercle vicieux s

Au plaidoyer généreux et.cou

le métèque de l'amour ».

mentale à l'Ouest, l'homo-

sexualité demeure ce

Hocquenghem.

## ûles ». de Pierre Silvain in the same of the Plant Soled Par Changes les met Chagran ? Changes sa prétoc l Siluxelles peu Ciois que sous Al déchappée s C'é veut en cir C'ét l'attronteur The de cet alma d'attention à d'attention à

5-3 - 1 متنصرا وللواتهم

Acceptable of the regardent to Mary Control of the state of th When the residual to the second secon warn, bie genan bei ber bette ber Berte Sibaln, Renne,

### A CONFIDENCE MEDOUARD J. MAUNICE

🐞 Edonost 1. Mario 🛚 11. 2002 22 Who proceed to the Tile to sweet dame. deren tenduit com-Remarks and provides dist continues 77.Vinne V= 91.2.1 102.97 error or extremity 31 20 万里 Company ~ . 4 (63) 1 94.0 100 10 1 100 10 1 100 10 1

er i ga se a . Er es

September 1997

Paroir 21

### Des conversations d'après-diner

• Le philosophe François Châtelet raconte sa vie un cours d'une interview. Mais qu'allait-il faire dans cette galère ?

L y a quelques dix - muit siècles, Diogène Laërce entre-prenait cette indigente compilation d'anecdotes et de mazimes dénommée Vie, doctrines et sentences des philosophes illustres. Document très précieux par les informations uniques qu'il contient, son texte a l'inconvénient d'être, pour les biographies de philosophes, un piteux parrainage.

Il y a dix-huit ans, un jeune et brillant « hégélo - marxiste », François Châtelet, soutenait sa thèse sur la formation de la pensée historienne de la Grèce classique, sons la direction de Jean Hyppolite, et à l'ombre sobre de Thucydide. Parne sous le titre la Naissance de l'histoire (1), c'était — ainsi que sa thèse complémentaire, Logos et Praxis, — un fort estimable oovrage.

Flume en main, il y a quelque dix-huit mois, un intellectuel parisien, François Châtelet encore, décrivait, sous la forme d'un roman autobiographique, une partie de son errance. Et son double fictif, le Guillaume des Années de démolition (2), était presque touchant à force d'être « paumé ».

Cette fois, il parle de sa vie avec la complicité d'André Akoun, Et Diogène Laërce, hélas i a vaince Thucydide. Cette Chro-

(1) Ed. de Minuit. :Réédité en € 10-18 » (2 vol.).

(2) Ed. Hallier.

(3) Mercure de France, 1873.



nique des idées perdues, qui porte

la subtilité de la cuisson des lentilles. Trente pages hâtives sauvent à

plus de détails.

Etait-il préférable d'observer, face à cet entretien-fleuve qui reste sec, un silence gané ? Certes non. Parce que François Châtelet, comme on dit dans les lycees. « peut très bien faire ». Et parca

### Elie Wiesel, directeur de conscience

crois » d'un « juif d'aujourd'hui ».

ES premiers écrits d'Elle Wiesel, an début des années 60, ne révélaient pas un philosophe, ni un moraliste, fût-ce à travers le romancier. La Nuit, l'Aube, le Jour, étalent des témoignages d'un récitant d'apocalypse. Ces évocations avec leurs aperçus du destin juif, la complainte poignante de la soiltude juive, avaient naturelleencore temps, qu'il sorte des années de démolition et retrouve ment des implications morales et métaphysiques : carence de la civilisation et dérision cruelle de sa moisson d'épines ; absence ou impuissance, ou cessation CHRONIQUE DES IDEES PERd'être de Dieu. Mais ces thèmes DUES, de François Châtelet. Conver-sations avec André Akoun. Stock, et ces résonances ne faisaient pas encore de Wiesel un écrivain coll. 's les Grands Auteurs », 248 p., métaphysicien. Son originalité,

phorie psalmique et celle du conte hassidique.

Vinrent la popularité et la renommée. Vint le prix Médicis couronnant le Mendiant de Jérusalem, songe d'une nult d'été. issu des phantasmes et des enthouslasmes soulevés par la guerre de six jours, Elle Wiesel devint, surtout dans le monde juif, une instance, quelqu'un de consulté sur le contingent et l'essentiel, l'actuel et l'éternel. Depuis l'antiquité talmudique babylonienne, la Diaspora juive a toujours été en quête de l'opi-nion de ses Rabbis. Pour le judaisme, le Magister dixit ne fait certes pas souveralnement loi. Mais le magistral précepte est attentivement enregistre et commenté, même s'il doit être déronté ou contredit. A présent, dans le contexte de pluralisme, ces maîtres à penser et directeurs de conscience ont sans doute moins d'audience et d'autorité que dans l'ancien temps. A New-York, la grande metropole julve, où Wiesel vit, écrit et enseigne, il fait maintenant office de précepteur moral.

Dans sont dernier livre. Un juif cujourd'hui, recueil de courts textes choisis, alternent le moraliste, le mémorialiste, le paysagiste de sites spirituels. A l'évocation de la première rencontre de François Mauriae — qui allait introduire le jeune réfu-gié apatride dans la littérature française, - succède une saisie de Jérusalem où la vision plonge dans une sorte d'exaltation calme. Un soupir poussé sur le sort du Biafra — que peut-on faire de plus? — puis un aveu ; « J'at peur. » La désaffection de l'Occident par rapport à Israël risque de déboncher sur un processus qui rendralt de nouveau périlleuse la condition juive. « Quand il s'agit de l'histoire juipe, ce qui semble impensable ne l'est pas.

Deux brefs récits ou, plus exactement, projections de silhouettes · les Rouleaux aussi sont mortels et le Pénitent des cimetières, remettent le lecteur familiarisé avec les personnages typlques de Wiesel dans cette ambiance particulière de l'antastique social, de connivence avec

Salvent des « lettres » : « à un jeune juif en Russie soviétique », « à un Allemand gou-

■ Le « Ce que je sa personnalité s'exprimaient un jeune Palestinien arabe », « à dans la voix, sa vibration, l'eu- un frère en Israël ». Le ton est pariois dur surtout pour l'Israélien et l'Allemand. Le premier est tance dans la mesure où li tend à se limiter à un e Israélisme » suffisant de microethnocentrisme : « Moi, juij de la Diaspora, je vis la vie et le destin de Jerusalem. Et jaimerais que vous, juifs d'Israël. puissiez comprendre ceux de la Diaspora. Nous sommes responsables les uns des autres... »

#### La foi obstinée en l'homme

Quant an jeune terroriste allemand, imprégné de mythologie anarchiste, qu'il se détrompe, il n'est pas un révolutionnaire, mais un héritier : « Ce que pous jaites, d'autres l'ont jait déjà et mieux que vous, que vous l'admettiez ou non, dorenavant vous vous définissez comme leurs héritiers, comme leurs disciples et successeurs... Voilà leur victoire. Et votre défaite. \*

Peut-on dégager de ces aperçus une tendance, une direction qui seraient celles d'Elle Wiesel nseur et moraliste és qualités ? Oul, sans doute, ao moins par rapport à son appréhension d'une essentielle vocation julve. Israël, c'est la foi obstinée en l'homme en dépit de l'homme. Et pour autant, avec la même défi, pour ce qui est de Dieo. Le poème ou oratorio et choral sur lequel s'achève le livre scande et martèle ce credo qui, dans sa version originale et classique, chez Maimonide, n'est qu'un systématique énoncé d'articles de foi.

«Bėni sois-tu Israel Pour ta foi en l'homme En dépit de l'homme Béni sois-tu Israēl Pour ta foi en Israël Malgré les hommes Et malgré Dieu, s

On peut, certes, qualifier d'humaniste cette obstination de l'espoir au-dela de ce qui le justi-fierait. Mais, peut-être, pour le ressentir et le partager, vant-il encore mieux l'accueillir comme timpératif et l'indicatif d'un cantique.

ARNOLD MANDEL

chiste, maoiste, terroriste », « à Wiesel, Le Seuil, 256 pages, 39 francs.



trop blen son titre, rassemble de vagues conversations d'aprèsdiner. Châtelet s'y montre sous son pius mauvais jour, hâbleur et roublard, superficiel et surfait - alors qu'il y a, pour qui l'a counn, derrière cette façade un homme fin et sensible, érudit et malin, pédagogue et penseur. Aussi est-il triste de ne voir défiler, au fil de ces parlotes, que les soovenirs de potaches; le cursus et la carrière, d'Oran à Tunis, puis Amiens, Saint-Louis, Louis-le-Grand, Vincennes, enfin : les démâlés politiques, l'entrée et la sortie du P.C.; les reglements de comptes et les clins d'œil; pour finir (glissons) sur

grand-peine l'entreprise, en sou-lignant la non-cohérence de l'œuvre de Marx. Elles opposent un Marx de la science de l'histoire, rationaliste et totalisant, a un Marz de la révolte attentif aux formes imprévisibles des choses et des pouvoirs. Tous deux coexisteraient dans l'œuvre, sans pouvoir s'harmoniser. Il semble, sauf erreur, que Guy Lardreau. dans le Singe d'or (3), disait déjà cela, quolque avec

Les métèques de l'amour Deux défenseurs suite un récit envoûtant, d'une grande force poétique, de Guy Hocquengham. Lui aussi vit au grand jour son homosexualité. Mais, est-ce une question de génération?, il se soucie moins d'être reconnu, d'être accepté dans sa différence que de l'aseptisation de l'imaginaire social de la banalisation de la sexualité, de l'étouffement du desir. Dans des pages superbes, d'un lyrisme flévreux il évoque les villes assouples et tourmentées de mauvais rêves où rôdent nuitamment les exclus de la claire normalité et où la part du feu démoniaque allume les grands brasiers de la

> Il y a dans la dérive nocturne à laquelle il nous convie quelque chose d'incandescent, de contagieux, un appel à la subversion et un hymne à la pulsion sexuelle. Si Jean-Louis Bory, convainc, Guy Hocquenghem, lui, séduit. ROLAND JACCARD. \* COMMENT NOUS APPELEZ-

VOUS DEJA ?, de Jean-Louis Bory et Guy Hocquenghem, Calmann-Lévy, 248 pages, 44 francs.

La presse unanime a découvert un nouveau Troyat.

Flammarion. ...Il y a un phénomène, un miracle Troyat. Bertrand Poirot-Delpech - Le Monde. ...Etle phenomene Troyat continue, il continue meme en nous étoonant. Lucien -Guissard - La Croix. ... L'envolée lyriqued'Henri Troyat. Pierre Sipriot - Le Figaro. "Le front dans les nuages" n'est pas seulement un remarquable roman, mais ce pourrait être également un sujet de thèse et c'est en tout cas une passionnante aventure intellectuelle. Christine

Arnothy - Le Parisien liberé. Ce roman apre, qui sent le souire, atteste la maîtrise de conteur d'Henri Trovat et la vente des personnages qu'il impose. Yrène Jan - L'Aurore. A chaque roman de Trovat on fait claquer sa langue en dégustateur. Comme c'est juste! Comme c'est bien fait! Une admirable conscience. Paul Guth - La Voix dn Nord, le voudrais marquer combien ce roman, tout de nuances, est magnifiquement soutenu par un style lèger et rapide à la fois qui lui confère un charme indéniable... Oh! que ce roman est attachant. Henry Bonnier - Le Méridional. Il faut une main bien sure pour tracer des portraits aussi vrais et aussi subtils. André Bourin - La nouvelle République du Centre. N'est-ce pas cela le talent, le savou-laire si pousse qu'on ne sait plus comment c'est fait et qu'on se trouve en présence d'une réalité aussi réelle que celle de notre propre vie Léon-Gabriel Gros - Le Provençal Ouvrez "Le front dans les nuages" vous ne le refermerez qu'à la dernière page, captive par cette histoire extraordinaire et pourtant banale. Peude romans actuels peuvent passer semblable test. Claude Fleury - Le Républicain lorrain. Henri Troyat de l'Académie française. Le front dans les nuages, 240 pages, 32F. broché, 42F. relié.

albina roule en tête "Rédigé en roue libre, pipe au vent, dans l'air frais de la campagne française, voici le roman des premiers beaux jours. (Le Point) CALMANN-LEVY

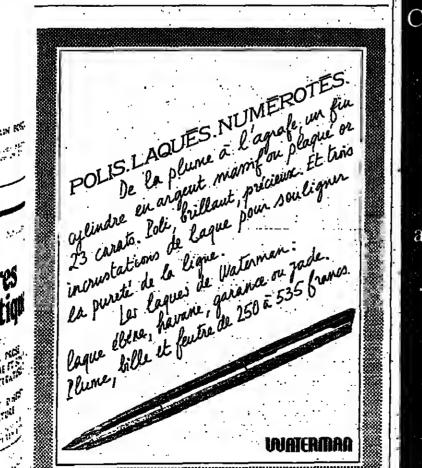



1. \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* Lettres sovietiqu TOLETE PRODE

FLAMMARION

### politique

### Georges Sorel et l'autogestion

 Georges Sorel est encore méconnu en France. Pourtant, c'est un des précurseurs de l'autogestion.

G EORGES SOREL, eu France, n'est pas très gâté. Quand ce grand penseur, quand ce maître du socialisme ouvrier n'est pas vilipendé comme un prétendu précurseur du fascisme, il est laissé dans l'ombre, oublié, méconnu Aussi le livre de Michel Charzat, Georges Sorel et la Révolution au XX siècle, est-il le bienvenu, surtout dans les perspectives qui sont celles de sou auteur.

Michel Charzat est au CERES, il en est même l'un des principaux animateurs. Dans Georges Sorel il a découvert -, il suffisait d'ouvrir ses livres. - l'un des maîtres les plus sincères du socialisme ouvrier d'auto-émancipation, de ce que l'on appelle maintenant l'autogestion. « Alors qu'on s'épuise aujourd'hui, écrit Michel Charsat, à racier les fonds poussièreux de la produc-tion socialiste et libertaire des cent dernières années pour exhumer des auteurs mineurs. l'œuvre de Georges Sorel est là, immense et foisonnante, à peine effleu-

#### Un homme étonnant

Georges Sorel est cet homme étonnant - ué en 1847, on a oublié après la Libération, en France, de célébrer le centenaire de sa naissance, - cet homme tranquille, cet ingénieur, ce rentier ruiné par la Révolution russe, qui a lancé, en 1906, dans le monde des idées, l'un des grands brûlots du XX siècle, les Réflexions sur la violence. Il y proclamait que le socialisme était contenu tout entier dans la lutte des classes, que les ouvriers n'avaient rien à apprendre des intellectuels, mais que les lutel-lectuels avaient tout à apprendre d'eux, que le socialisme, pour rester fidèle à sa mission historique, devait se garder de toute compromission et se méfier barticulièrement des politiciens professionnels qui l'exploitent pour leur gloire et leur profit, que cette scission radicale, garantie du salut de l'humanité, ne pouvait être maintenue que par l'emploi de la violence, violence ne voulant dire ni torture, ni barbarie, ni proscription, ni déportations, ni massacres.

« La violence prolétarienne, exercée comme une manifestation pure et simple du sentiment de lutte de classes, apparaît ainsi comme une chose très delle et très héroime : elle est que ser vice des intérêts primordiaux de la civilisation; elle n'est peutêtre pas la méthode la plus oppropriés pour obtenir des avantages matériels immédiats. mais elle peut sauver le monde de la barbarie. Saluons les révolutionnaires comme les Grecs saluèrent les héros spartiates qui défendirent les Thermopyles et contribuèrent à maintenir la lumière dans le monde ontique.»

Mais, dès ce moment, Sorei prévoyait que la révolution pouvait être dévoyée, déviée de son

The FIRST English

on the continent

bookshop established

75001 PARIS

260.76.07-260.73.65

Livres anglais,américains,

français

Littérature Beeux-Arts

Sciences humaines

Livres Universitaires

Ouvert sans interruption

du Lundi su Samedi.de

9 h. à 18 h. 30

Envois toutes destinations

DETAXE EXPORT

but par les exploiteurs du pro-létariat et il ne considérait qu'avec une extrême médiance la otion de dictature du prolè-

a Les hommes qui auraient pu organiser le prolétariat sous la forme d'une armée toujours prête à nbêir à leurs ordres semient des généraux qui établi-raient l'état de siège dans la société conquise : nous aurions donc au landemain d'une révolution la dictature exercés par l'ensemble des politiciens qui ont déjà formé un groupe compact dans le monde actuel. Et, le prolétariat étant parjaitement meadre dans des syndicats offiriels nous perrions la répolution sociale aboutir à une merveilleuse servitude. »

« Le peuple des producteurs » aurait changé de maître.

Michel Charsat, qui, sans oublier les thèses fondamentales des Réflecions, a plus particulièrement étudié un Sorel inconnu, le premier Sorel, s'exercant au marxisme, des années 1893-1898 et dans lequel il volt le véritable introducteur du marxisme en France, et le dernier, saluant prophétiquement la révolution des soviets, a exhume un article de Sorel publié en Italie au moment de la grande poussée révolutionnaire de 1919, dans lequel il se prononçait pour « l'abandon de la formule équivoque de dictature du prolétariat ». En revanche, dans ce même article --inédit en France (1) — Sorei saluait les associations ouvrières de gestion qui se crésient en Italie et il écrivait : « Il me semble aujourd'hui que les travailleurs italiens de la terre, qui ont constitué des associations de production, ont plus contribué au progrès des idées furidiques dans le peuple que ne l'auraient fatt les meilleurs théariciens. »

Je ne chicanerai pas Michel Charast sur des détails — bien que j'ale soutiert du massacre de la superbe citation de Sorel rendant hommage à sa compagne, - mais je ne pense pas que le court chapitre dans lequel résume ce que l'on a l'habitude d'appeler le rapprochement de t Sorel avec l'Action française soit

(1) Una formula équipoqua dans

le meilleur du livre. L'épisode, sans doute, l'intéressait médio-crement, mais il ne le situe pas exactement à sa place, tantôt le valorisant et tantôt le minimi-sant. Sorel n'a jamais dit même sous forme de boutade, et Dieu sait qu'il ne s'en privait pes - qu'il soutenait la réaction, mais il a montré, pendant quel-ques années, un i u térêt plus attentif et plus sérieux que ue laisse supposer Michel Charxat pour les idées de Charles

Je trouve particullerement intéressant le rapprochement qu'ébauche Michel Charast entre Sorel et Sartre. Il mériteralt d'être précisé et approfondi. J'avais été extrêmement frappé du langage dont Sartre use aujourd'hui, par exemple, dans le film réalisé par Astruc et Michel Contat, pour se situer par rapport aux luttes ouvrières. Sans en être, je pense, vraiment conscient - je ne crois pas que Sartre connaisse très bien Sorei - il emploie un langage sorélien : souci de la morale — ce que Sorel appelait le problème de la genèse de la morale — emploi de la violence, marxisme résumé dans la lutte des classes, mise eu cause du rôle de l'intellectuel, c'est tout l'attirail de la pensée de Sorel. Et cette évolution même de Sartre nous montrerait encore, si c'était nécessaire, combien Sorel est actuel.

Aire dernières pages de sou livre, Michel Charrat, nous rappelant la piace que le mythe de la grève générale a tenue à l'orée du siècle, dans la pensée sorélienne, nous propose aujourd'hui celui de l'autogestion. C'est toujours le même mythe, celui d'une société libre de producteurs, calui de l'atelier libéré. Ce n'est pas dans les quelques lignes de ce compte rendu que l'on peut en discuter, mais il reste la question centrale : pent-on parler du prolétariat, de la mission de la classe ouvrière, comme Sorel en pariait en 1905 ? Y a-t-il toujours «un avenir socialiste des syndicats »? Je voudrais bien le

PIERRE ANDREU.

# GEORGES SOREL ET LA RE-VOLUTION AU XX- SIECLE, de Michel Charrat, Hachette, 282 p.

### La guerre contre l'État

• Libre, nouvelle revue où l'on retrouve l'esprit de Socialisme ou Barbarie, commence

OURNAUX de voyageurs, rapports de missionnaires, chroniques de militaires ou de trafiquants n'ont cessé d'affirmer depuis la Renaissance que la guerre domine la vie des sociétés primitives. Peu importe le continent ou l'ethnie : partout la figure du guerrier demeure au centre des récits. Par un étrange contraste, cette figure est délaissée par l'ethnologie contemporaine, et paraît absente de son regard : ses analyses portent sur les seuls moyens de contrôler et de ritualiser la violence.

Pourquoi ce paradoxe? Telle est la question d'où part l'anthropologue Pierre Clastres. Une pre-mière réponse s'impose : les guerres tribales se font rares, sous l'effet de la désorganisation des cultures primitives elles-mèmes. Mais cette explication ue suffit pas. Clastres montre comment le discours ethnologique fondamentalement c rate > la guerre. Chacune des trois justifications courantes du fait goerrier primitif se révèle à ses yeux déficiente.

Dit-on que la violence est une propriété biologique de l'espèce humaine et la guerré, selon l'expression de Lerol-Gourhan, un « doublet » de la chasse? Cette optique naturaliste empêche de saisir la portée sociale spécifique du phénomène. Invoque-t-on, comme le font les marxistes, la concurrence pour l'appropriation des biens, rares par définition dans une économie de misère ? C'est oublier que cette pénurie est pour une honne part mythique et que les primitifs, comme le montre le remarquable ouvrage de M. Sahlins (1), vivent plutôt dans une économie d'abandance. Conçoit-on enfin la guerre, avec

(1) Age de pierre, Age d'abon-

Lévi-Strauss, comme l'échec de l'échange, comme l'issue malheu-reuse des transactions constitutives de la société ? C'est refuser à la violence son autonomie, en la réduisant à un cas particuller d'un système giobal.

La guerra, sontient Clastres, est au contraire essentielle à l'être des sociétés primitives, parce qu'elles est le moyen d'une « fin politique » : la dispersion des groupes, la fragmentation et la multiplicité des communautés bref de tout ce qui empêche l'unification politique, autrement dit l'Etat. La société primitive est, selon Clastres, société « pour la guerre » parce qu'elle est la Société contre l'Etat, pour reprendre le titre de son principal OUVTAGE (2).

Cet excellent article figure au sommaire du numero un de Libre, nouvelle revue publiée aux éditions Payot avec la présenta-tion, le tirage et la diffusion d'un livre de poche. On retrouve à son comité de rédaction des intel-lectuels qui ont animé Socialisme ou Barbarie, puis Textures : Miguel Abensour, Claude Lefort. Cornéliue Castoriadis notamment, dont l'influence sur la pensée politique contemporaine de ces vingt dernières années, bien que souterraine, est d'importance.

Aussi, à côté de l'anthropologie, a politique se taille-t-elle la part du lion, avec un article sur la Chine de C. Cadart, et un important dossier de réflexions sur la Hongrie, vingt ans après Bu-dapest, La philosophie est représentée par une étude de Gladys Swain sur la conception différente de la folie chez Kant et chez Hegel, tandis que Simone Debout éclaire la mésentente cordiale de Fourier et de Sade.

Au lecteur de trouver là son interet. Ces textes divers ont en commun de pouvoir susciter chacun d'amples débats. Claude Lefort le dit justement, pourquel ne pas reprendre ses termes : e Le moment est bien venu de créer - fût-ce dans de modestes limites - un lieu où l'on tente de penser libre. >

(2) Ed. de Minutt. coil. Critique. Petits Bibliothèque Payot.

### lettres étrangères

### VOIX POPULAIRES D'ATHÈNES

Coublier », écrit-il...

Il les aide à prendre conscience

c'est le nom du personnage prin-

cipal - est un homme sans tra-

vali, qui a toujours faim. La

contestation est le prolongement

naturel de ce théatre, apparem-

La contestation est aussi le

prolongement naturel du rébé-

tiko, cette nouvelle chanson

populaire, accompagnée au bou-

could, qui a fleuri dans les quar-

tiers pauvres et les mauvais

quartiers des grandes villes prec-

ques entre 1925 et 1955. Elle doit

certaines de ses plus belles créa-tions à Markos Vamvakaris.

L'amour, bien sûr, mais aussi la

misère, l'émigration, la drogue.

la prison sont les thèmes favoris

du rébétiko. « La police traquait le bouzouki, écrit Vamvakaris.

Elle me traquait aussi. Elle ne

voulait pas que la contagion se

répande. Elle s'est pourtant re-

ment anodin.

de leur situation. Karaghioris

• Un général illettré et deux chantres de la misère grecque, încon-

N des plus beaux textes de la littérature grecque moderne, les Mémoires du général Makriyannis (1797-1864), héros de la guerre d'Indépendance, est moonni du public français. La Grèce, elle-même, ne l'a découvert que tardivement, mais il figure aujourd'hui au catalogue des principales collec-tions de poche. C'est un « classique s, mais d'une espèce rare, car son auteur, que le poète Georges Séféris, prix Nobel de littérature, considérait comme son « plus solide éducateur », était un homme illettré. Son manuscrit est la reproduction phonétique de sa prononciation rouméliote d'une région de la Grèce centrale.

C'est un texte vivant, nerveux, qui va droit à l'essentiel, sans fioritures. Makriyannis écrit pour dénoncer les luttes fratricides qui minent la guerre d'Indépendance, les intrigues des hommes politique, l'ingérence des gran-des puissances dans les affaires de la Grèce, qui ne l'ont aidée à se libérer que pour l'asservir à leur tour, il écrit pour que les droits du peuple soient respectés. « Ce que je note, je le note purce que je ne puis supporter de voir l'injuste étouffer le juste. C'est dans cette passion pour la justice, dans son amour pour la-Grèce qu'il puise sa verve, son génie. Son texte est un fidèle reflet des aspirations et de la culture du peuple. Il note avec humour, an sajet d'un touriste français qui lui était recommandé par l'ambassadeur de Grèce à Paris : « Il poulait entendre des chansons grecques, je lui en ai fabrique cinq ou str. »

On découvre en le lieant l'extraordinaire finesse de la sensi-bilité populaire. Voici ce qu'il écrit, ce fils de bergers, sur l'art antique : « Javais deux statues, très belles, une femme et un jeune prince, elles étaient entières on a apercenait les peines. al grande était leur perfection. Après la destruction de Poros; des soldats les avaient amenées à Argos et s'opprétaient à les vendre à des Européens : ils en demandalent 1000 thalers (...). Je pris les soldats et leur dis : « Qu'on vous en donne 1000 ou 10000 thaters, ne consentez pas qu'elles sortent de notre patrie. C'est pour ces choses que nous apons combattu (1).

> Apprendre à lire au cimetière

On retrouve la même sensibilité et le même style dans deux autres livres à caractère autobiographique publiés récemment à Athènes. Leurs auteurs, Markos Vamyakaris et Sotiris Spatharis, sont nes tous les deux au début du siècle de parents très pauvres. a Après l'accident de mon père, écrit Spatharia, tout le poids de la famille est tombé sur ma gentille et innocente mère. Elle faisait des lessives et fs me rappelle que le bas de sa robe était toujours mouillé. Même quand elle dormatt, elle remuatt ses mains comme si elle continuait à joire la lessive. » Vamvakaris a très peu fréquenté l'école. Spatharis pas du tout « Pour apprendre d lire, cit ce dernier, fallais régulièrement au ctmetière de mon quartier et je m'exerçule sur les croix des morts, parce que là les lettres étaient grandes et nettes. »

Ils nous donnent l'im et l'autre (Vamvakaris avec pius de détails) une image poignante de la vie des pauvres en Grèce, pendant la période de l'entre-deuxguerres marquée par l'arrivée d'un million de réfugiés d'Asie mineura, Ils racontent, sans emphase, sur le ton de la conversation amicale, les petits et les grands drames, la misère et l'immense fatigue, les rêves et la volonté de vivre des paysans et, surtout, du sous-prolétariet de la région d'Athènes. Comme la vie est vralment très dure, nombreux sont ceux qui, comme ou dit, tournent mal. D'après Vamvakaris, Il existati à l'époque des dizatues de fumeries de haschisch à Athènes et au Pirée et plusieurs à Syros, l'Ile des Cyclades où il est né. « Ceur qui travaillaient dans les ports ont commence les premiers à jumer, puis ils ont appris our autres, à



\* Personnage du Théâtre d'em-

Le Karaghiozis et le rebetiko ue sont connus en France que de quelques spécialistes, comme Jacques Lacardère (2) et Gérard Pierrat, lequel parle longuement et brillamment de cette musique qu'il compare sux blues des Noirs américains, dans son étude sur Théodorakis (3).

C'est dire que l'intérêt des 11vres de Spetharis et de Vamvakarls est multiple. Ils permettent surtout, comme les Mémoires, de Makriyannis, de mieux connaitre un peuple.

VASSILIS. ALEXAKIS.

(1) Cité dans Ecrivains grees d'aujourd'hui. Les Lettres hou-velles, 1969. (2) L'Eté grec. Plon, 1975. (3) Théodorakis, le roman d'une musique populaire. Albin Michel, 1976, collection Bock et Folk.

### Un voyageur apolitique

Dix-huit récits de Pétros Charis. --

PETROS CHARIS, de l'Aca-demie d'Athènes, dirige Néa Hestia, la plus ancienne re-vue littéraire grecque. Essayiste, nouvelliste, critique, voyageur et traducteur, il a cenvré pour les lettres uéo-heiléniques comme peu l'ont fait. Mais, avant tout, c'est un voyageur apolitique ses Impressions de voyage vout de la Chine à la Damaltie, sans toucher - presque jamais - à la politique, à la sociologie, ou tout simplement au folklore. Voyageur du microcosme humain, c'est avec la même qualité d'écriture qu'il exprime le pay-sage et l'homme de la rue (chi-

nois) que la jeune fille, ou le client d'un histrot (grec). Dans ces dix-huit récits, il est obsédé par l'effritement, le quotidien, la poussière et la lumière du Bud qui la dore en la suspendent dans l'air des villes. Et en toile de fond sont la tragédie et la meet hors du temps histori-que, d'ernellement présentes, fi-gées dans une immobilité presque totale. L'homme est le pion d'un destin de tous les jours et de l'éternité : voici le Grec. Nourri de Stendhal, de Romain Rolland et de Gorki. Pétros Charis est plus proche de Lampedusa que de son contemporain Kazantzakis. — D. A.

\* a AVANT L'AURE », de Pétros Charis, nouvelles traduites du grec par Octave Merlier. Ed., Les Beiles Lettres, 231 p., 60 F.

### Le Monde. del'éducation

Le numéro de mai est paru

### FAUT-IL AVOIR PEUR DES TESTS?

Les tests funt peur. Leur ésotérisme inquiète. Leurs verdicta efinalent. Après une période d'euphorie « scientiste » est survenu le temps du soupçon.

On eccuse à présent les tests de mettre sur le compte de la psychologie « qui n'est que le constat des inégalités sociales. D'un côté les « doués », ceux qui sont « blan dans leur pesu », c'est-à-dire les nantis. De l'autre les « débiles », fes « caractérials », c'est-à-dire les exploités. Mais surtout, on reproche sux testeurs de mettre leur pseudo-science au service de la répression edministrative. Les tests serviralent à désigner sux pouvoirs les « inscaptés » et les « déviants » à mettre à l'écari.

Cette réaction e été saine : elle e tempéré l'enfhousiasme nail des psychologues pour leurs instruments de mesure tout neufs. Elle a rappelé à ceux qui avaient tendance à l'oublier que chaqua homme. — y compris le psychologue. — occupe dans la aculété une position qui est un étément déterminant de se personnalité. Mais elle ne doit pes taire oublier les services que peuvent rendre les tests psychologiques.

Une enquête pour expliquer ce que sont réellement les tests — surtout ceux destinés aux enfants — leur fondement théorique, les principes de leur utilisation et le rôle de la psychologie scolaire.

• UNE SEMAINE A L'UNIVERSITE DE PARIS-TOLBIAC. — Une série

LA TRIBUNE DES LEGISLATIVES. — « Le Monde de l'éducation » lance un débat avec ses lecteurs sus le politique éducative dans la perspective des élections législatives de 1978, et propose luit

Egalement au sommaire :

Trop d'étudiants en médecine en Suisse. Le débat scolaire dans le campagna électorale en Belgique. Le C.E.S. des Rousses dans le Jurs. La percée de l'audiovisuel dans les écoles normales. L'institut économique et juridique de l'énergie à Granobie. Les étus municipaux apprennent le ur méller. Les stagleires du Muséum d'histoire naturelle. Les métiers de la radiologie. Que faire avec deux années de C.A.P. ? Comment trouver une coinnie de vacances ?

« LE MONDE DE L'ÉDUCATION » 5, rue des Italiens - 75427 Paris Cedex 09.

Le numéro : 5 F - Abonnement (11 numéros par an), 50 F.



Cet a à tout





ZZZZZZZZZZZZZZ



the Plant and participation of the common of

The second secon

Mary States of the State of the

AND A THE TOTAL OF THE PARTY OF

+ Permittuge un Thicky

Cars son and 270 min 1712 131. Commercial Commercial

in the same of the

plus de 150 documents inédits

Cet album de la Pléiade est offert gracieusement à tout acquéreur de trois volumes de la collection.

uinzaine de la pléiade

du 3 au 17 Mai 1977

n voyageur apolitiqu

Marking to 15 the 

Le Monde-

delectroation

AUT-IL AVOIR PEUR DES TESTS

### Enquête

### Encyclopédies de notre temps : loin de Diderot

La grande Encyclopédie de Diderot est loin. Il s'agissait alors de susciter une réflexion sur la société française; d'inspirer une critique des idées reçues, et aussi, par l'addition des célèbres planches — reportage sans précédent. sur les arts et techniques du temps, de décrire, de façon exhaustive, tous les modes de vie, en France, à travers une étude précise et quasiment ethnologique des métiers en vigueur. Les articles-clés étaient rédigés de façon

éclatante par les esprits les plus audacieux de l'époque - mais le tissu conjonctif qui reliait entre eux ces morceaux de bravoure restait fort négligé ; les articles mineurs étaient souvent copiés de divers ouvrages (le droit d'auteur n'existait pas), car la pensée des encyclopédistes, loin de 's'ouvrir largement sur les divers aspects de la réalité, visait avec force une action de pure politique. C'est ce qui oppose radicalement l'Encyclopédie de Diderot aux eucyclopédies modernes.

Aujourd'hui, en effet, ce que veut le public, ce n'est pas une nouvelle lumière projetée sur la France où il vit, mais sur une image du monde, sur une réalité, toujours plus vaste et plus complexe. Notre vie quotidienne en témoigne : il s'est produit plus de changements depuis 1900 qu'au cours des siècles précédents, et une même génération aura assisté à des bouleversements qui sont les plus profonds peutêtre de toute l'histoire de l'humanité.



### Apprendre seulement

 Thématiques ou alphabétiques, les facons d'offrir l' « essentiel » ont aussi leurs variantes.

P marge des ouvrages qui se disent encyclopédiques, il faut signaler, proches de certains d'entre eux, des collections qui se proposent aussi d'informer le grand public sur les, préoccupations du monde contemporain. Ainsi, ches Laffont, « Les Grands Thèmes », en cent petits volumes faciles, illustrês de riches couleurs et diffusės dans les kiosques - 15 F le voiume. - font le tour des questions les plus souvent évoquées par les médias. Le soustitre de l'ensemble : « La problé-matique de l'homme d'aujourd'hui », est d'une ambit'on peu compatible avec le caractère sommaire des monographies, Plus développés, mieux nourris, moins péremptoires et plus sérieux, les neuf volumes prévus pour le « Panorama du vingtième siècle », dont six sont déjà parus (Larousse, 127 francs is volume), aident aussi le lecteur à mieux comprendre l'actualité. Là encore, l'illustration est écla-tante. Faut-il considérer que, dans son ensemble, la collection « Que sais-je ? » (P.U.F.) constitue uns sorte d'encyclopédie? Nous ne le pensons pas, car, s'il est vrai qu'on peut s'y informer sur toutes sortes de sujets, il manque à cette collection la visée, le projet initial qui garan-tiralt son unité.

### BORDAS

Cette unité ue peut qu'être le fait, au contraire, de l'encyclopédie Bordas, qui bat un étrange record puisqu'elle a un auteur unique, Roger Caratini. Comment a-t-il pu rédiger de sa main tous les articles, sans exception, de ces vingt-deux volumes? Aidé seulement au niveau de la documentation, il a travaillé huit ans sans relache, confiant dans la valeur de son effort puisque de toute façon, pense-t-il, l'ob-jectivité u'est jsmals qu'une illusion. Les différents tomes de cette encyclopédie thématique peuvent être achetés séparé-ment. Roger Caratini pense qu'une collection de ce genre se périme en quelques années, et il se prépare à donner une nouvelle édition qui, dépassant la simple mise à jour, sera une re-

le nº 3 est en vente en kiosque 8 F

Donald Karshan

Vient de paraître

JEAN DUCHE

La Mythologie

racontée à Juliette

ROBERT LAFFONT

José Valverde

Le premier magazine

d'art et de culture

contemporains

Les MJC ont la parole

Musique contemporaine...

28, boulevard Poissonnière

75009 PARIS Tél. : 770.42.32

Renseignements | Beaubourg - Pont des Arts

fonte de tout l'ouvrage. L'éditeur, Pierre Bordas, qui s'inté-resse de façon privilégiée à la valeur pédagogique de l'image, a veillé personnellement à la présentation des illustrations en couleurs, dessins, photos, tableaux, schémas.

#### **FOCUS**

Chez le même éditeur, une antre collection Focus, alphabé-tique cette fois, semble plus proche du dictionnaire, en dépit de sou ambitieux sous-titre : « Nouvelle encyciopédie internationale». Sous la direction de Georges Pascal, Focus est l'adaptation d'une édition suédoise. Elle se compose de huit volumes (en veute à S.G.E.D., 17, rue Dumoncel Paris -15°, 188 F le volume). à quoi on peut ajouter Focus géographie (4 vol.), Focus des seiences (4 vol.), Focus des arts et des lettres (5 vol.) et Logos, dictionnaire de langue en trois volumes.

#### HACHETTE

Publice entre janvier 1975 et mai 1977 (l'index est à paraître), l'Encyclopédie générale Hachette en douze volumes (vendue par courtage par Le livre de Paris, 2-190 F l'ensemble), est dirigée par Vincent Brugère-Trèlat. L'ordre alphabétique a été adopté, ici, pour permettre au lecteur a de disposer d'une somme de savoir qui permette de répondre à des questions précises ou d'approfondir tel ou tel sujet a. Cet tout état de cause, modeste, puisque, avec ses quatre mille huit cents « entrées », l'Encyclopédie Hachette promet « un inventaire de connaissances ramené à l'essentiel n. Qu'est-ce que « l'essentiel des connaissances » ? Toute la question est la

Ou s'adresse ici au « grand public s. et la présentation est flatteuse, vivement coloré. On est parfois surpris par le choix des illustrations : ainsi les articles «Sade» et «sadisme» s'éclairent d'une photo tirée du film d'Histoire d'O. Le ton général est bon enfant : à l'article « sauts » (fautil un article «saut» dans une encyclopédie ?), on lit sous la photo d'un sportif sautant : a Sauter à vieus joints, sauter par la fenêtre, se faire sauter la cervelle. naricots sauteurs et lievres Sauteurs... Et qu' ca saute / > ... Cet enjouement rend - il Pouvrage particulièrement attrayant pour la jeunesse ? Il semble bien

que l'Encyclopédie générale Hochette se soit donné pour missiou d'être en effet l'a clle et gale, privilégiant par conséquent les sujets qui se prétent à une pré-sentation riante, et réduisant à un minimum, ou passant sous silence, ceux qui ne peuvent éviter une certaine abstraction. Quelles que soient les difficultés inhérentes à toute yulgarisation, ce n'est pas là les résondre au

#### LAROUSSE

La Grande Encyclopédie La-rousse, dont le premier volume a été publié en novembre 1971. et dont le vingtième volume vient de paraître (3 905 F l'ensemble), sera complétée par un index gratuit, actuellement en préparation. Il existe également un Atlas vendu séparément (239 F). Avec ses 8 000 entrées, l'ouvrage est, incontestablement le plus sérieux, le plus équilibré, le meilleur dans sa catégorie. Ici, la pré-sentation est claire et attrayante, mais sans tape-à-l'œil ni dema-

Claude Dubois, qui dirige cette édition monumentale, a voulu tendre vers un idéal d'objectivité, de pure information, qui ne peut éviter un certain aplatissement des Idées, car la genése des savoirs exposés, la problématique de la connaissance, out été estompés au profit des « résultats » toute recherche, Résolument française, la Grande Encyclonédie a réservé par exemple un article à chacun de nos départements : elle est bien loin de voir le reste du monde à la même échelle, ce qui la rapproche des-ouvrages du siècle dernier.

Cependant, ou par là même, elle se présente comme un instrument pratique et riche, auquel on peut trouver chaque jour l'occasion de recourir. La remarquable organisation des éditions Larousse, leur longue expérience, l'énorme collection d'informations classées dans cet immeuble de Montparnasse parell à une ruche où toute une population travaille à une mise à jour sans fin, — tout cela garantit le succes d'une entreprise dont l'ambition intellectuelle est d'abord d'engranger des renseignements.

### CLARTÉS

Sous la direction de Charles Dedeyan, l'encyclopédie par fas-cicules Clartés, que publient les Editions techniques, s'adresse à un large public. Vendus uniquement par courtage, elle donne lieu à une perpétuelle remise à jour, ce qui confère à l'ensemble une étonnante souplesse, mais aussi un évident mauque d'unité, puisque les articles ue sout jamais contemporains les uns des autres. (Vingt-trois volumes plus un index, en vente 123, rue d'Aiésia, Paris-14:: 2750 F. On peut souscrire un abonnement aux mises à jour).

### WEBER

L'Encyclopédie thèmatique Weber est adaptée d'une encyclo pédie espagnole, qu'on a valt d'abord envisage de simplement traduire. Les perspectives qui étaient les siennes ne pouvaient convenir au public français, pour qui, par exemple, la tauromachie n'est pas une préoccupation ma-jeure. Finalement, l'adaptation a été un remaniement profood. L'or-ganisation thématique de ses dixhuit volumes (en vente 24, rus du Moulinet, Paris-13° : 2520 F l'ensemble) ferait de l'encyclopédie Weber un ouvrage plus agréable à lire qu'à consulter si un index alphabetique ne sy ajoutait, comportant quatorze mille entrées et quarante mille

Il faut signaler dans cette collection la présence d'un Atlas, qu'on peut acquerir separément (285 F), et qui témoigne d'une recherche originale et intéres-

JOSANE DURÁNTEAU.

#### Celles qui sont à la mesure de leur siècle. E n'est pas seulement une

différence de degré qui sépare des ouvrages précé-dents a l'Encyclopédie de la Pléiade » et l'Encyclopaedia Universalis, toutes deux de très haut niveau, mais une différence de nature. Elles acceptent d'être lacuniaires (on n'y trouve pas d'article « sauts » ni d'article sur les départements français), car il leur importe peu de refléter, dans son ensemble et avec ses détails l'état présent du savoir humain : leur vocation est d'ai-der le lecteur à entrer dans le mouvement interrogatif. de la pensée, dont les découvertes ue sauraient jamais constituer un tout. Il y a quelque cent ans, on plaignait les hommes de l'avenir, qui, pensalt-on, n'auraient plus rien à découvrir, puisque la science promettait de dire hientôt son fin mot. Une telle illusion ne peut plus être la nôtre. « La science ne détruit pas le mystère, elle le renouvelle », écrit Boris Rybak, dans son article de l'Encyclopaedia Universalis sur-« La connaissance totale ».

#### Un décloisonmement du savoir

Dès 1939, les éditions Gallimard envisagealent de composer encyclopedie, thematique dans la collection de « la Plélade »; le premier volume parut en 1956. Actuellement, quarante volumes sont publiés, vingt ou vingt-cinq resteut à paraître, dont les contrats ne sont pas tous signés. Raymond Queneau, directeur de la collection, n'a pas eu de successeur après sa mort. Il présentalt ainsi son plan d'ensemble : « Cette encyclopédie (métho-dique) est divisée en trois séries, l'une qui donne l'état actuel de

### Sur l'« Encyclopédie de la Pléiade »

« Il ne saurait être question de considérer les volumes de cette encyclopédie comme des traités dans lesquels on puisse apprendre Et. cependant, il va de soi que le lecteur pourra y apprendre bien des cho puisou'elle est tout de même un « cycle d'études ». Elle eut à la fois enseignement, bilan, ouverture sur l'oventr. Nulle part, dans cette entreprise, ne seront celées les ampleurs de nos incertitudes et les immensités de notre non-savoir. Le lecteur apprendra à ignorer, à douter. C'est aussi une entreprise critique

nos connaissances: l'autre qui décrit les chemins parcourus pe porvenir : dans la troisième enfin (série complémentaire), nous paierons notre dette au détail et à l'inclassable : on y trouvera un dictionnaire biographique, un dictionnaire géographique, divers développements x Cette troisième partie, qui regroupe les «inclassables», est, remarquons-le, un des inconvé-nients de l'ordre thématique ; ce

BAYMOND QUENEAU.

La séparation des disciplines fonde sa légitimité sur son analogie avec la séparation des objets de la connaissance. L'ordre alphabétique au contraire suggère l'idée d'un entrecroisement. des recherches, d'un décloisonnement du savoir. Au lieu de favoriser les recoupements d'un sujet à l'autre, d'une discipline à l'antre, de l' « Encyclopédie de la Pléiade a chaque ouvrage apparaît comme une totalité dans son genre. Les specialistes éminents qui dirigent les différents

volumes n'ouvrent pas de logue entre eux. La présentation est celle, que

Apprendre... à comprendre

l'on connaît bien, des livres de « la Pléiade » : même format, même papier, même sustérité : l'illustration, ici, ne vise qu'à l'intelligibilité, et n'offre rien à l'agrément de qui aime mieux feuilleter que lire. Telle qu'elle est, cette série de traités qui, en vingt ans, n'est pas encore à son terme, constitue plutôt une col-lection prestigieuse qu'une véritable encyclopédie, ne seralt-ce que par tous les changements qui seront intervenus dans le monde entre la parution de son premier volume et celle du der-L'Encyclopaedia Universalis est

née d'une association entre le Club français du livre et l'Encuclopaedia Britannica mais elle ne dott qu'à elle-même son évidente modernité. En effet, si l'Encyclopaedia Britannica, par

#### Sar l'= Encyclopaedia Universalis »

a Des lors, le faiseur d'encyclopédie s'adresse à l'entendement, au talent d'interrogation, au jugement bien plutôt qu'à la puissance de consommation de son lecteur, exposunt à celui-ci des matériaux préparés et relies entre eux, rapprochés, comparés. Il tente en somme de présenter du savoir suivant certaines caractéristiques : par prétention à l'intelligible. Au-delà du savoir brut qui requiert animation, et en deçà de l'intelligible. Il y a des millions de questions, et beaucoup moins de réponses. » CLAUDE GREGORY.

le grand nombre de ses articles souvent brefs, par l'émiettement de ses sujets, reste proche du dictionnaire, l'Encycopaedia Uni-versalis est l'ouvrage alphabétique qui s'en éloigne le plus. Claude Grégory, qui dirige cette vaste entreprise, rompant avec le rève d'une connaissance totalisatrice, n'a pas voulu non pius constituer un agglomérat de savoirs en poussière.

L'ensemble, avec ses dix-neuf

mille articles, se compose done de trois parties fort inégales : le corpus, en seize volumes, l'orgonum, en un volume, et le thesaurus, en trois volumes. (En vente au Club français du livre. 7. rue Armand-Moisant, Paris-15 3817 F les vingt volumes.) Les articles du *corpus* traitent largement des sujets qui proposent une problématique : pas d'article-définition sur un mot, pas d'article de description pure. Des corrélats ouvrent, après chaque développement, des voies diverses pour rejoindre d'autres articles correspondant à des prolongements possibles. Ces corrélats servent de tremplin pour le lecteur, qui se fait ainsi un itinéraire personnel conforme à ses besoins et à sa curlosité. L'orgonum réunit un certain nombre de très longs articles de réflexion sur leur recherche par d'éminentes per-sonualités scientifiques. Enfin, le thesaurus, qui sert aussi d'index représente un grand nombre d'entrées : certains sujets mineurs y sont brievement tr mais la piupert des articles du thesaurus renvoient an corpus plus aisée et plus libre à travers tout l'ouvrage.

Le choix des sujets, a aucun moment, ne tend à privilégies notre culture : pour la première fois, une encyclopédie française prend le parti de s'ouvrir largement sur les civilisations de l'Orient, et singulièrement sur la Chine, dout l'histoire et les modes de pensée ne peuvent plus nous demeurer inconnus,

comme ils l'ont toujours été per tradition.

Par toutes les entrées possibles, l'Encyclopaedia Universalis introduit la philosophie dans la culture : pas d'information pour l'information, le lecteur est sollicité d'exercer ici une activité personnelle et critique. Le public, marque par la tradition positiviste, croit volontiers que, des données objectives de l'expérience à l'appréhension d'un sens, il y a une vole simple et directe, dont l'évidence va de soi La réalité est plus complexe, et l'Encyclopaedia Universalis le rappelle aux uns, le revèle aux autres : la science ne répond pas à toutes les questions - et l'on sait, par exemple, qu'Albert Rinstein et Louis de Broglie sont des esprits religieux. L'inachèvemeut du savoir u'apparaît plus comme lié à une phase histo-rique: il est un caractère du savoir, aujourd'hui et demain.

A cause de cette couception de la connaissance qui inspire et anime toute l'œuvre, nous pensons que l'Encyclopaedia Universalis est le seul ouvrage d'esprit vraiment moderne parmi tous ceux que nous avons cités; Larousse représente un très bel effort de vulgarisation et pent rendre une foule de services quotidlens en tenant disponible l'essentiel des enseignements acquis — mais c'est l'Universalis qui marquera notre siècle, comms l'Encyclopédie de Diderot a marqué le sten.

Une réédition de la « Vulgate »

(Publicité)

Les éditions Dominique Martin Morb (96, rue Michel-Ange. 75016 Paris. Tél. : 288-30-94) ont entrepris une réédition de la Vulgate par fascicule. Cette réédition donne le texte Istia et le texte français page pour page. La publication commence par Nonvenn Testament : neuf fascicules sont prévus, publiés à raison d'un par trimestre. Le premier, les Actes des Apôtres est déjà paru. Le second, l'Evangile selon saint Luc paraîtra en juin prochain. Documentation com-plète sur demande.

Dons le numéro de mai du

### magazine littéraire

Dossier: **MARCEL AYMÉ** 

Antoine BLONDIN Jean-Louis BORY Michel ISSACHAROFF TOPOR

Raymand CHIRAT Philippe CURVAL Jean-Didier WOLFROMM

CASTANEDA: la drogue, la poésie Octavio PAZ

Francis PONGE André GLUCKSMANN

LE PISTOLET DE POUCHKINE

7,50 F Magazine Littéraire 40, rue des Saints-Pères 75007 PARIS - Tel. : 544-14-51

# rour un

Quand vog a first out and the assert his afterer pour to, finance and the state of the first finance for the state of the first finance for the state of the s esbesoins in the contract of t guei dre f. sammer in general feit. de Morgian com er ben ern Tieret afram a freife aus

de des finances : de leure il milleare bont le compte de la mes establishment est elle les est Les expertes et accedentains de Many sents sur les productions de les productions able par les respons programme and the state of the

et sont à mente, s Sons immediate Pour menny or ton any or with imperia devises, une formation of the females to fords disboning the state of th tanto di Utili di Attanta di Atta

que le faction de la faction d Cette mantere and tour conference imp t obling and the state of the s ment ally Countries and the last of genouier in constitution faction besteht the general diponibles, Pare Continue of Lance of the Continue of the Cont In finance the contract of the course fair

diministration of the state of quancing the principle of the same of the

Moi





Membre FDIC

### comprendre

> مة المشابية. 700 2

littéra

MARCELA

TOPOR

Partiage CURY

CASTANER!

transpiller well

metagents of the state of with the section of the drawn americans, pritting

å il vii, was bur et Mile

larger se.

E Energipppedia Umirersaite .

**建设 以等表**。



Les spécialistes en Euro-devises de Morgan Guaranty sont présents dans le monde entier. Ici, en réunion à Londres, de g. à dr. : Mary Gibbons, John Mayer, Leighton Coleman, du bureau de Londres; Euc Guerlain et Antoinette Daridan du bureau de Paris:

### mancement en Euro-devises adapté à vos besoins, songez à Morgan Guaranty

Quand vous faites appel au marché des Euro-devises pour vos financements, vous voulez que l'on réponde à ces besoins avec discrétion, imagination et rapidité. C'est ainsi que l'année demière les spécialistes en Euro-devises de Morgan ont monté, en tant que chefs on co-chefs de. file, des financements totalisant 9 milliards de dollars pour le compte de gouvernements et de grandes sociétés internationales.

Les experts en Euro-devises de Morgan sont présents sur les principales places financières internationales. Ils ont ainsi, à tous moments, une vue globale du marché et sont à même de prendre avec l'emprunteur des décisions immédiates à chaque phase de la négociation d'un projet complexe.

Pour monter un financement important en Eurodevises, une banque doit connaître toutes les sources de fonds disponibles, et y avoir accès. L'équipe Morgan dispose d'une grande autorité auprès des prêteurs importants qui apprécient sa précision dans la préparation des dossiers de prêts et sa maîtrise dans la mise en place d'un financement.

Cette maîtrise est particulièrement importante pour l'emprunteur. Elle lui garantit que conditions, échéances et options sont parfaitement ajustées aux objectifs du prêt et aux conditions du marché. Elle lui assure également un choix imaginatif parmi les sources de fonds disponibles. Par exemple, en tant que co-chefs de file d'un financement important, nous avons fait appel pour la partie court terme du prêt à une source de fonds hors du marché des Euro-devises : le marché du papier commercial anx États-Unis.



Quand cela se justifie, nous structurons le financement de manière à utiliser les programmes de crédits et de garanties d'organismes nationaux créés pour favoriser le développement du commerce extérieur, tels que EXIMBANK (États-Unis), ECGD (Grande-Bretagne), COFACE (France).

Les financements en Euro-devises, montés avec la flexibilité que leur donne Morgan, ont un grand champ d'applications : prêts à court terme pour financer des besoins en fonds de roulement résultant d'une activité commerciale; crédits renouvelables à moyen terme à des sociétés, ou bien à des états ayant à faire face à des problèmes de développement ou de balance des paiements; financements à plus long terme pour des projets dont le rendement escompté assure le remboursement.

Des gouvernements, des administrations, ainsi que des responsables financiers de sociétés internationales s'adressent à Morgan, une banque prépondérante dans ce domaine. Prenez contact avec nos spécialistes en Eurodevises dans l'un des bureaux de Morgan Guaranty à travers le monde.

MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY, 23, Wall Street, New York, N.Y. 10015. En France: 14, place Vendôme, Paris (téléphone: 260.35.60) • AUTRES SUCCURSALES: Londres, Bruxelles, Anvers, Amsterdam (Bank Morgan Labouchere), Francfort, Dusseldorf, Munich, Zurich, Milan et Rome (ouverture 1977), Tokyo, Sin-gapour, Nassau • Bureaux de Représentation : Madrid, Beyrouth, Sydney, Hong Kong, Manille, Sao Paulo, Caracas • Associés dans 35 pays • Filiales Bancaires Internationales : San Francisco, ouston, Miami, Toronto (J.P. Morgan of Canada Limited).

**Morgan Guaranty Trust Company** 

### D'UNE REGION A L'AUTRE

### SANS UNE NOUVELLE RELANCE

### Les efforts d'industrialisation de l'Ouest depuis dix ans risquent d'être anéantis

C'est un cri d'alarme qu'ont lancé ce jeudi 5 mai à Rennes les responsables de l'Association pour le développement industriel de l'Onest atlantique : faute d'engager une politique visant à amplifier vers les régions de l'Ouest le monvement de localisation de l'appareil de production, l'effort accompli en faveur de a plaidé pour un arrêt du « dépérissem l'industrialisation de cette région risque à moyen terme d'être prendre que les exemples les plus récents.

Ce qui est nouvean dans la dé-marche des responsables d'Ouest-Atlantique, c'est qu'elle a'appuie sur un document précis, chiffré, Réflexions de politique indus-trielle, qui, dans sa première par-tie, fait le point sur l'industriali-sation de cette région de 1968 à 1975, et amène dans sa seconde partie à s'interroger sur le devenir d'une politique industrielle volon-tariste et sur ses conséquences sur l'emploi.

l'emploi.

De 1988 à 1974, l'Ouest atlantique a été confronté à un double problème : un taux de natalité qui est l'un des meilleurs des grandes régions françaises ; une forte décroissance des emplois agricoles. Au cours de cette période, les créations d'emplois dans l'Ouest ont juste permis d'assuriode, les créations d'emplois dans l'Ouest ont juste permis d'assurer globalement le plein emploi 
et d'équilibrer le solde migratoire. 
La crise a frappé là comme 
affleurs. L'année 1975 a vu une 
diminution de 1,6 % des effectifs 
des salariés de l'industrie, et l'avenir s'annonce sombre. D'abord 
parce que tout laisse supposer que 
ia France connattra à moyen 
terme une croissance inférieure à 
celle de ces dernières années. Encelle de ces dernières années. En-suite parce que ce ralentissement risque fort de figer l'octil de pro-duction, ce qui pénaliserait l'Ouest où dominent les industries de as de consommation appelées

Comme l'écrivent les anteurs de l'étude : e D'une manière géné-rale, à partir du moment où il s'agit globalement de maintenir ou de retrouver les effectifs anté-rieurs, la marge de manœuvres dont disposeront les entreprises nont disposeront les entreprises pour créer de nouvelles unités sera plus limitée que par le passé. A l'intérieur des grands groupes, les investissements nouveaux se-

ront orientés en priorité sur les sites existants où des reconver-sions internes sont nécessaires. Les entreprises des secteurs en expansion quelle que soit leur iaille risquent d'être sollicitées pour (par leurs investissements) utiliser des structures industrielles cristantes et assurer la permanaexistantes et assurer la perma-nence d'emplois menacés même dans des zones où la situation de l'emploi n'est pas particulièrement grave et où les travailleurs immi-

grave et où les travailleurs immigrés peuvent être nombreux. (...)
» L'industrie lourde et l'industrie de haute technologie (grosse
mécanique, mécanique de précision, biens d'équipements, chimis)
sont particulièrement sensibles à
leur environnement. Ces branches choistront donc naturellement pour se développer celui
qui, à court terme, paraît le plus
propice. C'est celui où les infrastructures sont déjà réalisées,
donc immédiatement disponibles,
et où une longue tradition a créé
un milieu industriel adapté grâce
à la proximité des fournisseurs,
sous-traitants, clients, cneurrents,
grâce aussi à la présence de grâce aussi à la présence de main-d'œuvre pour laquelle la qualification est souvent plus importante que le nombre.

importante que le nombre. »
Si ce scénario se trouvait vérifié, l'Ouest se trouvait effectivement gravement menacé Mais,
aux yeux des dirigeants d'OuestAtlantique, le problème posé dépasse largement la survie de la
région. Ce n'est pas une relance
de la politique d'aménagement du
territoire qu'ils évoquent; leur
réflexion est plus ambilieuse. « Il
s'agit d'engager une politique
visant à amplifier vers les régions
de l'Ouest françaises le mouvement de localisation de l'appareil
national de production. » national de production. » Leur argumentation, au-delà de

réduit à neant. Un cri d'alarme de plus dira-t-on, tant il est vrai que ces derniers temps les responsables régionaux — qu'ils soient politiques ou économiques - les ont multiplies : les Lorrains frappés par la crise de la sidérurgie, M. Chirac plus récemment qui a plaidé pour un arrêt du « dépérissement de Paris » pour ne

en était besoin — qu'on ne sau-rait sujourd'hui traiter séparé-ment politique industrielle, poli-tique de l'emploi et politique de l'Immigration. Le débat est ouvert. Il faut souhaiter qu'il se

**Provence-Alpes-**

Côte-d'Azur

**Aquitaine** 

la capacité qu'a démontré l'Ouest à se reconvertir, repose sur une constatation brutale : les emplois créés dans l'industrie, lors de la période de forte croissance qu'a connue la France ces dernières années, ont été assurés dans une très large mesure par des travall-leurs immigrés, ce qui n'a pas été le cas dans l'Ouest (1). Or, cet équilibre est fragile « compte tenu des conditions de travail et de vie que notre pays peut offrir à cette catégorie de travailleurs, de leur désir légitime comparable à celui de chacun des Français de vouloir vivre et de travailler dans leur propre pays, et dans un

● QUATRE SIEGES POUR LA C.G.T. AU COMITE ECONO-MIQUE. — Après quatre ans d'absence, la C.G.T. a décidé d'occuper, dès la prochaine réunion du comité économique et social d'Aquitaine, les quatre sièges qui lut sont attribués Cette décision fait suite, a indiqué le secrétaire régional de la C.G.T., M. Antoine Rodriguez, à la décision prise le de vouloir vivre et de travailler dans leur propre pays, et dans un avenir prochain des besoins ou de la volonté de teur pays d'origine de pouvoir compter sur eux, notamment les mieux formés, pour parliciper à leur développement, ou même dans bien des cas en être le moteur ».

Conclusion: il faut « tirer » l'appareil de production vers l'Ouest afin d'offrir des emplois aux travailleurs qui ont fait la preuve de leur disponibilité.

Le proposition sera jugée cyrique par les uns, réaliste par les anires. Elle apparaît discutable à certains. Après tout, rien ne prouve que les travailleurs de l'ouest de la France n'en viandront pas eux aussi à choisir autant que faire se pourrait leur emploi. Le propos a da moins un mérite : celui de prouver — s'il mérite : celui de prouver — s'il

(1) De 1968 à 1974, la création de 130 000 emplois nouveaux dans l'industrie dans l'Ouest n'a entraîné qu'une faible eugmentation du nombre des immigrés (15 000). Pendant la même période les 350 000 emplois créés dans l'industrie dans le reste de la France ont nécessité l'embauche de 220 000 travailleurs immigrés supplémentaires.

### lle-de-France

### Une « dérogation » au plan Barre a permis de résondre la grève des éboueurs

En grève depuis deux semaines, les quatre mille cinq cents éboueurs paristens ont repris le travail ce jeuci 5 mai.
Réunis, la veille, à la Bourse du travail, ils ont approuvé à l'unanimité l'accord concin entre l'unanimité l'accord concin entre leurs représentants C.G.T. et M. Jean Tiberi, adjoint au maire de Paris, chargé des questions du petsonnel. Cet accord prévoit, comme l'a indiqué M. Jacques Chirac, aune augmentation de 50 % de la prime de contrainte matinale et une aponce de 55 F par mois à valoir sur la revalorisation des indices qui ne seront discutés qu'après le 1<sup>es</sup> juillet. C'est une dérogation au plan Barre. J'ai obteni l'accord du premier ministre ». La prime de contrainte matinale passe donc de 78 F à 117 F.

Un cuvrier spécialisé débutant touchera désormais 2588 F brut par mois pour atteindre, en fin de

touchera désormais 3585 F brut par mois pour atteindre, en fin de carrière; 3217 F brut. Ces aug-mentations coûteront à la Ville près de 4 millions de francs en 1977 et 6 millions en 1978. Pour les délégués syndicaux,

■ Le P.S. et l'aménagement du

la C.C.T., M. Antoine Room-guez, à la décision prise le 21 janvier 1977 par le Conseil d'Etat d'annuler l'attribution de cièges à la C.F.T. et à la C.G.S.J. dans quatre comités économiques et sociaux. territoire. — M. Charles Josselin, député socialiste des Côtes-du-Nord, juge ainsi l'organisation ministérielle relative à l'aména-gement du territoire. « Au lieu de gement du territoire. « Au lieu de préserver le caractère interminis-tériel des instruments de rééquilibre régional (DATAR en particulier) en les raitachant directement au premier ministre, le gouvernement vient de noyer l'aménagement du territoire dans un grand ministère de l'équipement. Il s'agit là de la résurgence d'uns époque aujourd'hui révolue où l'aménagement du territoire pouvait être assimilé à une politique de grands équipements. • UN AN DE TRAVAUX SUB UN AN DE TRAVAUX SUB L'AUTOROUTE DU SOLEIL.

— La circulation sur l'auto-route du Solell (A 61 sera per-turbée pendant un an environ sur 37 kilomètres, entre les échangeurs de Saint-Germain-sur-Ecole (Seine-et-Marne) et la bretelle de Dordives (Loi-ret), à compter du lundi 18 avril. Ces travaux ont pour but de porter de deux à trois voles la largeur de cette sec-tion d'autoroute, pouvait être assimile à une poli-tique de grands équipements. Cette vision est désormais complètement archaïque dans une confoncture où politique d'amé-nagement du territoire devrait signifier, en fait, essentiellement politique réglanalisée de l'emploi »

l'accord signé avec la municipa-lité de la capitale représente « une victoire qui pourrait avoir des « retombées » en province ». Ils indiquent à ce sujet que les personnels du nettolement de la ville d'Orièans ont déposé un préavis de grève si les négocia-tions sur leurs revendications avec le maire de la ville ne sont pas engagées avant la fin de la semaine.

Au nom de quoi l'« entorse » ou la « dérogation » au plan Batre obtenue par les éboueurs parisiens ne serait-elle pas accordée aux travailleurs du nettoie-ment à Orléans ou ailleurs ?

#### PARIS NE PATIT PAS DU DÉVE-LOPPEMENT DES RÉGIONS, estime M. Dijoud.

lisation dans la région parisienne lisation dans la région partitenne puisque, depuis quinze ans. les effectifs ont augmenté de 0,2 % par an en moyenne de 1962 à 1970, et de 0,8 de 1970 à 1973, non compris le bâtiment et les travaux publics. D'allieurs, la création de nouveaux locaux industriels a été autorisés en région puriserne II n'oet ai nécessites dustriels a été autorisés en région purisienna. Il n'est ni nècessaire, ni prudent de changer de politique », a déclaré mercredi 4 mai à l'Assemblée nationale M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat chargé de l'aménagement da territoire, répondant à M. Maurice Brugnon, député P.S. de l'Aisne.

M. Dijoud répondait aussi (implicitement) à M. Jacques Chirac qui devant la Chambre de commerce et d'industrie de Paris avait réclamé un allègement des contrôles de l'Etat sur les industries en région parisienne

**T**....

. . .

7. 35

2

E: --

**>**::-....

D. ...

Mis in

S. 17. 1

controles en région parisienne (le Monde du 30 avril). «Le développement des régions ne doit nullement se traduire par une perte de substance de la région parisienne. Celle-ci laisse peut-êire passer certaines chan-ces, par exemple pour le tertaire supérieur à rayonnement national et international — sièges sociaux, recherche, enseignement - mais, de toute façon, elle ne saurait en avoir le monopole, car les villes de province peuvent aussi avoir une certaine vocation en ce do-maine », a conclu le secrétaire d'Etat.

### EQUIPEMENT

### **Duestions...**

### Trop d'obscurités autour du nucléaire

a Mettez-vous en doute. aujourd'hui, les arguments développés par les ingé-nieurs d'Electricité da France à propos des pro-blèmes de sécurité des sur-

— Si nous avons demandé, précisément, la constitution d'une commission d'enquête parlementaire, c'est que nous parlementare, c'est que nous souhaitons que s'engage un grand débat devant l'Assem-blée nationale, après que celle-ci aura eu l'entière cene-ci aura en l'entiere possibilité de connaître des dossiers avec l'aide de techni-ciens, d'experts et de scien-tifiques. Tant que cela n'aura pas été fait, tant que la France ne disposera pas d'une loi malésire comme d'une France ne disposera pas d'une loi nucléaire, comme par exemple les Etats-Unia, nous estimerons que des entre-prises comme celle de Creys-Maiville sont entourées de trop d'obscurité, pour que l'on soit en accord avec elles. 

» Le grand débat national que nous demandions nous a été refusé, mais, de surcroît, le projet se poursuit et s'acété refusé, mais, de surcroit, le projet se poursuit et s'ac-célère. Donc, il est normal que, à dix mois d'une possible accession aux responsabilités accession aux responsabilités nationales de la gauche, socialistes et communistes alent le souci de prendre une mesure conservatoire.

- Le 24 septembre 1976, lors du précédent débat sur le surgénérateur, le groupe communiste n'avait pas voté la motion socialiste. Cette fois, il s'est

...Réponses

joint à vous. Comment interprétez-vous ce chan-gement d'attitude ? - A cette époque-là, le

gronpe communiste avait souhaité s'en tenir à une motion générale qui condamnait globalement la politique nucléaire en gouverpolitique mudéaire de gouver-nement et sa subordination aux intérêts des multinatio-nales. Mais il n'avait pas isolé la question de l'implan-tation d'un surgénérateur à Creys-Maiville de l'ensemble du programme nucléaire gou-vernemental. Or, aujourd'hui, le groupe communiste est plus sensible au caractère execusensible sa caractère excep-tionnel et aux dangers que représente la poutsuite de l'expérience du surgénérateur en dehors de tout contrôle démocratique et en dehors d'une intervention pleine et d'une intervention pleine et entière du Commissariat à l'énergie atomique dans le domaine de la sécurité.

> Etes-pous prêts à pous joindre aux militants anti-nucléaires lors des pro-chaines manifestations qui seront organisées par ceux-ci et notamment le 30 juillet, lors du grand rassem-blement prévu sur le site de Creys-Malville?

- Le parti socialiste ne sera pas silencieux à l'occa-sion des manifestations du mois de juillet prochain. (Propos requeillis par

CLAUDE FRANCILLON.)

### TOURISME

### POINT DE VUE

APRÈS LA DÉMISSION DE JACQUES BOREL

### L'hôtellerie comme la sidérurgie?

çaises e dix ans. Mels si les premiera groupes venus sur le marché approchent de le maturité, d'eutres errivés plus tard, comme Jacques Borel International, n'ont pas atteint, du moins dans le domaine hôtelier un niveau suffisant out les rendrait moins vulnérables aux aléas de le conjoncture. A l'origine, le euccés était facile en raison du défaut de modernismo des chambres existantes et de l'ettrait du nouveau. Dans les années qui ont suivi, le conjoncture économique a été tavorable. Malheureusement, depuis deux ens, alle n'est plus de neture é favoriser les nouveaux arrivants.

Les cheines ont appris, avec certes quelques erreurs eu début, à gérer et describes et leur noto-riété et leur percée à l'étranger. D'où viennent elors les difficultés ? Les capiteux nécessaires à ls construction d'un hôtel sont considérables. Dans l'industrie lourde. le capital investi est égal au chiffre d'effeires annuel ; dans l'hôtellerie, ce capital représente de deux é trois fols le chiffre d'affaires annuel\_. En

par ANDRÉ SAURIN (\*)

des taux URSSAF, toutes des meeures nouvelles qui teprésentent plus de 5 % du chiffre d'affaires cette année.

Il est impossible de répercuter ces charges nouvelles dene les prix de vente : en situation de monopole, le marché permettrait l'eugmentation des prix dont nous evons besoln. mels à laquelle le direction générale de la concurrence et des prix ne peut être favorable dans la conjoncture ectuelle : en situation très concurrentielle, le marché ne permet pes l'augmentation, même modérée, que l'administration eccepterait... C'est le paradoxe político-économique qui

bloque toute action commerciale. Ainsi, s'il était possible, é la fin des années 60, d'atteindre en trois ans l'équilibre financiar d'un nouvel hôtel, tous ces phénomènes prolongent à cinq ans la période difficile pour les derniers venus, et, il ne faut pas se tromper, la situation est identique, que ces demiers venus soient edhérents à des cheînes ou Indépendents. Alors, il leut mainteconstruction e'est considérablement ecru en dix ans.

D'autre pert, il s'agit d'une industrie de main-d'œuvre où la croissance des charges est supérieure à cette du coût de le vie, ne serait-ce qu'en relison das décisions extérieures eux entreprises telles que la taxe professionnelle, le T.V.A. sur le service, le déplaionnement et l'eugmentation ecru en ment et l'eugmentation en ment et vendre ce qui e été de creur Après la dissolution, au mois de février dernier, de la comparitue parisien es développe eu rythme de 3 à 5 % per an : le blocage de toutes les nouvelles constructions entreller it un nouveau trois pays da l'Airique de l'Est tructions entreller et contrôler notre developpement.

Des rules pour la Tanzanie.

Après la dissolution, au mois de février dernier, de la comparitue parisien es développe eu rythme de 3 à 5 % per an : le blocage de toutes les nouvelles constructions entrellers à Paris en dernier Etat a décidé de créer sa propre compegnie aérienne : service, leurs, dominer et contrôler notre déjà créé la sienne ; Kenya Air-ways.

Mais les pouvoirs publics devront de leur côté prendre conscience du dilemme politico-économique : l'eugmentation des cherges peut conduire l'hôtellerie dans le situation de la sidérurgle. Sera-t-on obligé dans dix ans de subventionner ce secteur, qui ne demande qu'à s'organiser dans

una économia de compétition ? Et si l'entreprise Borel e connu des erreurs de management, il ne s'agit pas moins d'une entraprise saine, soumtse à des contraintes rigoureuses, qui se rentabilisera dans eing ans.

En recevant l'aide et la compréhension dont ils ont besoin, chaines et indépendants de l'hôtelleris doivant exploiter une double chence d'améliorer la balance des comptes de le Frence, par l'eccuell de nom breux touristes étrangers et par l'exportation de noe conneissances.

(\*) Délégué géoéral du Syndicat national des chaînes d'hôtels et de restaurants.

### ARCHITECTURE

### LES USAGERS DU METRO FAVORABLES AU MAINTIEN DE LA PREMIÈRE CLASSE

Après l'opération « les musi-ciens dans le mêtro », puis « les secouristes dans le mêtro », qui se déroule actuellement dans cinquante-quaire stations, la R.A.T.P. a décide de lancer, début juin,

a décidé de lancer, début juin, une opération « metro bienvenue », qui s'adressera aux touristes étrangers.

Durant trois semaines, des 
volontaires parlant une langue 
étrangère pourront aider et informer les touristes voyageant

dans le mêtro.

Dans le cadre de cette nouvelle Dans le cadre de cette nouvelle politique d'animation, neuf pein-tres professionnels exercerout leurs talents les 10, 11 et 12 mai, à la station Saint - Augustin (ligne 9, Pont de Sèvres-Mairie de Montreuil). Sur le thème « l'homme dans la cité », ils pein-dront des toiles qui seront mises en vente

dront des tolles qui seront mises en vente.
D'autre part, un récent sondage réalisé par la RATP, a démontre que 60 % des usagers du mêtro souhaitent le mainien de la première classe, même c'ils ne l'utilisent pas eux-mêmes.

### Le Monde REALISE CHAQUE SEMAINE UNE SÉLECTION

KEBDOMADAIRE réservée aux lecteurs résident à l'étranger

DU MARDI 3 AU SAMEDI 7 MAI

### PRIX EXCEPTIONNELS

DANS TOUS NOS RAYONS

AUX TROIS QUARTIERS RETROUVEZ LE PLAISIR D'ACHETER



Libres Apinions de l'emplore

The said to the same with a

4 .... 44 38 CAN

All record the Aller

14-44

---

le disparition

The Secretary of the se the quot lear. By constraint parties of the constraint parties of the

érurgie?

The Same

- BOREL

ARCHITECTION

versité de Bordeaux-L

(1) Pour une présentation d'ensemble de ces stratégies, cit J. Magand. « Vrais et faux salariés » : Sociologie du travail . 1974, p. 1-18 et « L'éclatement de la coltaté de travail » : Droit acciat, 1975, p. 535-530.

(2) MM. J. Rivero et J. Savarier. « Précis Thémis de droit du travail » : \* édition, P.U.F. Paris, 1976, page 50.

(3) \* Précis Dallos de droit du fravail », 8° édition, Paris, 1976, n° 4, page 4.

PRESSE

# La « disparition » de l'employeur Description of the second of t

soucieux de donner au droit du travail toute son effectivité en sont consternés. Il convient de réagir avec le plus grande vigueur contre certaine raisonnements juridiques qui peuvent permettre à l'employeur de trauder l'ensemble de la légieletion du travell.

Bien des mécanismes du droit commercial peuvent âtre utilisés

pour le réaliser, telle la constitution de ecclétés juridiquement

page 1217 / PARIS NE Depuis des années, la Cour de cassation (chambre orimineile comme chambre sociale) ne e'en tient plus à l'apparence juridique : des ecclétés commercieles peuvent blen être juridiquement distinctes eu regard du droit commercial, mais n'en constituer pas moins une unité économique et sociale » eu regard du droit du travail. Port heureusement, les concepts cèdent sinsi le pas devant les réalités eccisies et économiques.

Oans le conflit du Parisien libéré, par-delà les etructures juridiques mises en place par M. Amaury, les juges sauront déjouer les iraudes au droit du travail. Elles sont nombreuses et flagrantes.

Pourquoi tant de petites S.A.R.L. de moins de cinquante ou dix saleriés ? Tout simplement pour éviter la constitution d'un comité d'antrancies ou la présence de délémiés du personnel. Il faut donc

les traudes au oroit du travail. Elles sont nombreuses et flagrantes.

Pourquoi tant de petites. S.A.R.L. de moins de cinquante ou dix saleriés ? Tout simplement pour éviter la constitution d'un comité d'entreprise ou la présence de délégués du personnel. Il faut donc rétablir la réalité économique et sociale de l'entreprise.

Il existe bel et blen un employeur, par-deté le diversité des structures juridiques : feu M. Ameury; ceux qui jui ont succédé.

or, dans un épisode juridique du conflit du Parisien unere, l'employeur tente d'échapper à sa qualité, ainsi qu'eux obligations en découlant. Il invoque la puilité des contrats de travail conclus animaorise. dont certains depuis vingt ou trente ans l'eux employeur en decoulant || invoque la punite des communes ans l'acceptable dans son entreprise, dont certains depuis vingt ou trente ans l'acceptable le la molor

Les satariés ne seraient que des • affectataires •. Leur employeur serait le syndicat et non le Parisien libéré. Cele est le résultat de l'epplication en droit du travail de techniques civilistes : celle de la stipulation pour autrul. En conséquence, ce demier seralt. dispensé de respecter les règles légales en matière de licenclement, comme du versement des saleires et indemnités.

Un rappel e'impose : de quelques notions élémentaires de droit

du travan, reconstruire de la subortimanon dence, résulte de la subortimanon dence, résulte de la subortimanon de la subortimanon de la procesion de l'imprimerie, les variations de la production et les contraintes techniques sont considérables. Aussi faut-il fréquemment faire appel à un personnel de remplecement ou supplémentaire (dans l'hôtellerie, c'est le recours eux extras »).

Pour faciliter l'opération de recrutement du eyndicat (personnel é bureau de placement du eyndicat (personnel é par permanents » — par plátons »). opposition au personnel « en pled » dans le journal ou » plétons »). 155 15 ACRE DI K L'assimilation de ces deux catégories de personnel est talte pour contester l'existence d'on contrat de travail. Or, même les Ils lui sont juridiquement subordonnés (le critère du contrat de travail). A lortion existe-t-il un contrat de travail pour les « pietons - 1 En outre, les contrats de travall sont à durée indéterminée. Qui pourrait sérieusement présendre qu'il s'egit de contrats journaliers de travail é durée déterminée ? La jurisprudence est sans équivoque : un contret de trevall à durée délerminée devient à durée indéterminée par suite de tels renouveillements.

Qu'en est-il de le nuillé des contrats de travail pour violation

de l'erticle L. 412-2 du code du travall (= loi Moisant = du 27 avril 1956) ? Une fâcheuse confusion est faite. La nullité ne peut atteindre les contrels de travell conclus entre employeur et salariés : ilè res-tent parfeitement valables. Seules les prabques contrelres eux textes dolvent disparaître. La nullité ne pourrait atteindre que des eccorde conclus entre organisations syndicales et patronales, portant sur l'embauchege par exemple.

Quant eux travallieurs, ils sont incontestablement des saleriés.

Quant eux travailleurs, ils sont incomestament une samenes, rellés à leur employeur par un contrat de travail. Toute démonstration contraire n'est que château de cartes juridiques.

Une autre présentation juridique pourrait permettre à l'employeur d'échapper à sa condition : les salariés dont le contrat de travail est conlesté ne seraient que des . Intérimaires . c'est à-dire des salariés llés per un contrat de travail temporaire... evec leur syndicat. Ce dernier serait une entreprise de trevell temporaire.
Ce qui est juridiquement impossible. Certes, le traveil temporaire est normativement consacré en France par une loi du 3 janvier 1972. La législateur e désiré contrôler (non sans loi du 3 janvier 1972. La législateur e désiré contrôler (non sans ambiguité) l'utilisation de tels contrats, et permettre aux salariés de bénéficier de garanties socieles. Meis, et le travail intérimaire peut blen correspondre à des nécessités techniques et économiques, il n'en pose pas moins problème en droit du travail. Ne volt-on pes en raiation avec le développement — tout relatif — de la protection en matière de licenciement (techniquement : rupture uniletérale du loppement de travail à durée indéterminée par l'employeur, un déve-loppement de - circuits de dérivetion - pouvant permettre à l'em-ployeur d'échapper eux nouvelles contraintes jurisques?

Augun concept juridique autre que calul de salarié na peut l'AE SELETT étre utilisé. La notion d' - affectataire - est inconnue du droit du travell. Celle d'intérimaire est, en l'espèce, inadéquate. Constatons, evec MM. G.-H. Camerlynck et Gérard Lyon-Caen curé mundon un de l'acceptance de Gérard Lyon-Caen curé mundon un de l'acceptance de Gérard Lyon-Caen curé mundon un de l'acceptance de l'acc

numéro un du droit du travell est l'abstraction ou le schématisme = (3).

Le but véritable de l'employeur dene le conflit du Parislan libéré
est, ni plus ni moins, d'éliminer les acquis en mellère acciale résultant d'une qualification professionnelle incontestable. La lune contre le « monopole » eyndical n'est que le mobile avouà d'une guerre totale contre les droits acquis des salariés. Fraude à la loi, déqualification des salariés, neutralisation des droits acquis par ces demiers, tels eant les objectifs poursulvis.

Il convient de stigmatiser tous les mécanismes et toutes les techniques qui permettent de porter etteinte aux droits acquie par les traveilleurs, voire de les neutralieer. En France, cene question juridique est, hélas i techniquement l'imitée au problème des conventions collectives de travail. Or le meintien des avantages acquie dolt être reconnu comme l'un des principes les plus tondamentaux du droit du travail. C'est pourquoi joutes les techniques juridiques qui ont pour finalité de porter atteinte é ce principe

sont par essence frauduleuses. La droit n'est pes magie du verbe. Il rend compte des véritables conflits et antagonismes, et permet de trouver une solution dans

POUR JUILLET ET AOUT

Organisme de séjoues linguistiques recherche

### **PROFESSEURS D'ANGLAIS**

pour encadrer groupes en Grande - Bretagne

Rerire sons référence 6.544 à PUBLIPANEL, 20, rue Richer, 75441 Paris Cedex 08, qui tr.

Prano-hall richard



Pianos corques 178 ree de coercelles PARIS EVII

**CELIBATAIRES** 

### **AIMERIEZ-VOUS CHANGER VOS RENCONTRES?**

Vous rompez toujours ? Alors désormais ne rencontrez plus que des partenaires cont le caractère, l'affectivité et même la sexualité sont complémentaires des võtres.

C'est la chance fantastique que vous offre ION.

Le monde change. Changez aussi votre facon de découvrir celle que vous cherchez



Votre questionnaire vous attend. Demandez-levite! Nous y joindrons le témoignage enthousiaste de milliers de

305 articles de presse, plus de 100 émissions de radio et de télévision, 8 livres, 7 film ont diffusé depuis 26 ans ce progrès celantique - 1e plus extraordinaire de notro temps dans ce domaine. Lire à ce sujet : "Vers une civilisation du ceuple" de L.M. Jentol. Prétace de Louis Armand, de l'Académie Irançaise (loutes librairies).

**(1)** ION INTERNATIONAL

Pour une 1re rencontre sous 15 jours, envoyez-moi gratuitement, sous pli neutre et cacheté, mon questionnaire ION et votre documentation en couleurs.

ton France (MO 20) 94, rue Ssint-Lezare, 75009 PARIS - Tél. 526.70,85 + 🛅 ton Rhone-Alpes (MOR 20) 35, avenue Rockefeller - 69003 LYON - Tél. 54.25.44 - et 56, cours Berriat - 28000 GRENOBLE, - Tél. 44.19.61 📕 tON BELGIQUE (MOB 20) 105, rue du Marché-aux-Herbes, 1000 BRUXELLES - Tél: 511.74.30 M tON SUISSE (MOS 20) 75, rue de Lyon - 1203 GENEVE - Tél. 022.45,72.60

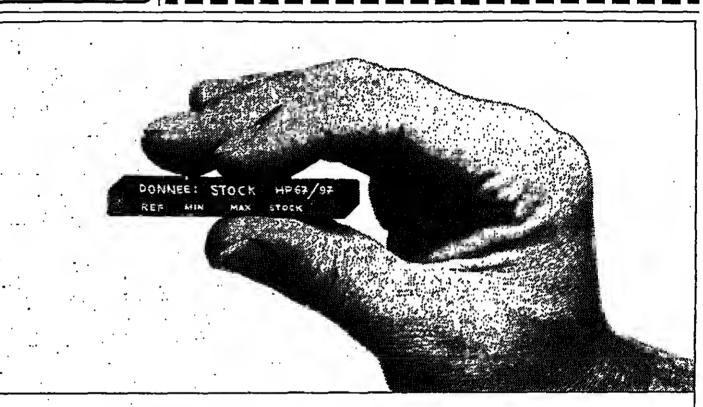

### Une exclusivité Hewlett-Packard: vos données, vos programmes, sur une carte!

Des calculateurs de poche qui vous permettaient d'emegistrer vos pro-grammes, il en existait déjà quelques-uns. Mais maintenant, si dans votre activité vous utilisez souvent les mêmes données chiffrées, vous pourrez aussi les enregistrer, une fois pour toutes,

sur carte magnetique. Cette carte, lo HP-67 ou le HP-97 pontront l'utiliser, l'interpréter, quelle que soit l'importance de vos données on de vos programmes ; ces deux calculateurs ont une mémoire de 224 « lignes » pour les programmes et de

31 registres pour les données. Vous gagnerez ainsi du temps. Et vous éliminerez tout risque d'erreur, puisque les chiffres sont inscrits définitivement. Et bien inscrits : un écran de contrôle (ou une imprimante, sur le HP-97) permet de les vérifier.

Une utilisation très souple

Outre ces lignes et ces registres, vous aurez aussi à votre disposition trois niveaux de sous-programmes, dix fonctions à définir, dix instructions de décision conditionnelle, quatre indicateurs (flags) et trois types d'adressage : symbolique, absolu et indirect. Jamais

des calculateurs portatifs n'avaient réuni une telle puissance of une telle souplesse d'utilisation.

Une utilisation très simple Le HP-67 et le HP-97 sont livrés avec des manuels d'utilisation très clairs qui vous permettent d'exploiter rapidement toutes les possibilités de

ces étonnants calculateurs. Hewlett-Packard yous remeltra aussi une bibliothèque de programmes-types et une carte d'adhésion au Clu des Utilisateurs. Sur option, yous pouvez vous procurer des bibliothèques spécialisées : mathématiques, statistiques, finances,

topographie, beton armé, etc.

lo HP-67 est d'un format de poche, tandis que le HP-97, qui dispose d'une imprimante, est portatif : il ne mesure que 22,8 cm × 20,3 cm. nouveaux HP-67

HP-67 on HP-97?

Détail important : les cartes de ces deux calculateurs sout entièrement compatibles. N'hésitez pas à demander une démonstration à un distributeur agrée

Tous deux ont la même précision :

et

HP-97

### Calculateurs disponibles chez les distributeurs agréés Hewlett-Packard:

HEWLETT IN PACKARD

France: B.P.70,91401OrsayCedex-Tél.907 78-25

Aix-en-Provence: Ets Allovon = 35, cours Mirabeau • Amiens: Ets Robert Ledoux = 5, rue des Trois-Cailloux • Angers: Librairie Richer = 6-8, rue Chaperonnière • Ameey: Unic Idess = 4, avenue de Chevesnes • Aviguon: Caravella = 46, rue des Lices • Beauvais: Ets Robert Ledoux = 43, rue Carnot • Bessuçon: Ets Dubich = 18, rue de Belfort • Bordeaux: Bernadet = 8, rue Vital-Carles = Interbureau = 66, rue Fondaudège • Boulegne: Ets Compta France = 3, rue de la Reine • Clemout-Ferrand: Librairie Neyrial = 3, bd Desaix • Dijon: Librairie de l'Université = 17, rue de la Liberté • Fécamp: O.M.B. = 29, rue St-Etienne • Grenoble: Unic Idess = 55, bd Joseph Vallier • Harfieux: O.M.B. = R.N. I3bis, Gonfreville-Forcher • Le Havre: O.M.B. = 87, rue Louis Brindeau • Lille: Ets Caty-Grenoble: Unic Idess - 55, bd Joseph Vallier • Harfienr: O.M.B.-R.N. 13bis, Gonfreville-Forcher • Le Havre: O.M.B.-87, rue Louis Brindeau • Lille: Bis Cary38, rue Faidherbe • Linages: Librairie Baradat - 5, place Fournier • Lyon: Frace - 62, rue de la République • Numéral - place d'Albion • Dom - Passage de Fis CaryDom - 274, rue de Créqui • Lyon Tassàn: Unic Ronadess - 57, av. Victor Hugo • Marseille: Calculs Actuels - 49, rue du Paradis • Metz: Prudent Chaton - 20-22, rue
Ste-Marie • Standing Burean - 101, rue aux Arènes • Montpellier : Librairie Sauramps - 2; rue St Guilhelm • Malhouse : Ets Dubich - 21, rue Louis Pasteur •
Ets Dubich - 9, rue Saint Amarin • Nancy : Ets Ritter - 1, place Carnot • La Maison du Burean - 5, rue de Parmée Patton • Nances : Fradet - 8, ruie du
Couedic • Nantes St-Herbiain : Unic Leglaye - 21, rue de la Dutéo • Nenfly : Mabe-Tables à Dessin Unic - 164, av. Gal-de-Gaulle • Nice : Sorbonne Papeterie 33, rue Gioffredo • Nimes : Sté Orgabureau - 1010, route de Montpellier • Oriéans : Ets Ollivier - 1, rue des Minimes • Paris : Sotemeca - 8, rue St-Martin •
Frac - 6, bd de Sébastopol • La Règle à Calcul - 65, bd St Germain • Maubert Electronic - 49, bd St Germain • Ets Duriez - 132, bd St Germain • Frac 136, rue de Rennes • Lamartine Fac - 90, rue d'Assas • Frac - 26, av. de Wagram • L.P.S. Burean - 46, rue Laffitte • Comeb - 43, rue du Moulin des Pris Bureau Sélection - 26, rue Robert Lindet • Sté Dimab - 12, rue A. Chabrière • A. Lamartine - 116, rue de la Pompe • Les Technicieus Associés - 154, rue
Cartinet • Pan : Sté Gamebién S.A. - 106, bd Torrasse • Potites : Ets Beaulu - 21, de la Régublique - R.N. 10 Nord • Putezux : Banlicue Ouest Mécano-Cardinet & Pan : Sté Gagnebien S.A. - 106, bd Tourasse & Poitiers : Ets Beaulu - Z.I. de la République - R.N. 10 Nord e Puteaux : Banlieue Ouest Mécanographie - 4, rue des Bas Rogers • Reims : Equipement Buresu Champagne - 7, cours J. B. Langlet • Equipement Bureau Champagne - 12, rue Montlautent • Remes : Vicatel - 25, place du Colombier • Rouen : Scripts - 27, rue Jeanne d'Arc • Unic Rodess - 28, quai Cavelier-de-la-Salle • Saint-Etienne : Detrois -3, av. de la Libération e St. Jean-de la Ruelle : Ets Olivier - rue Henri-Dunant e St-Pierre-des-Cops : Papeterie Mariet - 11, rue Martin Audenet e Strashourg : Ets Meschenmoser - 35, rue du Vz-Marché-aux-Vins e Toulouse : Castela - 20, place du Capitole : S.L.C. - 64, rue Marabiau e Toulous : S.P.C.E. Photo Liberté : 3, place de la Liberté o Tours : Papeterie Mariet - 23, rue de Bordeaux - et dans les grands magasins suivents : Au Printemps, B.H.V., Galeries Lafayette.

# LA 66º FOIR

A Foire de Paris, c'est aussi le rendez-vous annuel des badands et des curieux; de tous de Versailles, trouver les occasions de s'étonner, de

Les nouveautés de la technique dans leurs appli-

cations les plus concrètes, « grand public », dit-on, la Foire s'en est fait depuis longtemps une spécialité. Elle s'est plus récemment attachée à proposer ses vitrines aux provinces françaises et aux pays étrangers qui, durant quinze jours, y vantent leurs mérites et leurs spécialités.

L'occasion est honne pour le Français qui, comme ses voisins européens, tend à devenir de moins en moins casanier, d'entamer, pour quelques heures, une sorte de voyage immobile à travers les cinq continents représentés d'une façon on d'une autre dans les stands de la Foire.

### Soixante-quatorze pays au rendez-vous de la porte de Versailles

plusieurs pays étrangers — une trentaine au total - l'occasion d'une présentation de prestige ou le moyeu de nouer dans un « cadre neutre » de précieux contacts avec les milieux français on artisanat.

au décor de la maison : textiles, gamme de ses productions et de menbles, tapls, cristaux. Le ses propositions. Maroc a agrandi son stand, où La France a, en effet, depuis sont présentés les mellleurs produits de son agriculture et de son

• L'EAU PURE SUR L'EVIER.

- Un exposant propose un puri-

ficateur d'eau fonctionnant par

osmose inverse. Dějá utilisé dans

les centres hospitaliers, ce pro-

cédé est enfin adapté à l'usage

domestique. Il assure une eau totalement pure et sans odeur.

MAISON. - Le Centre de re-

cherche esthétique de l'ameuble-

ment contemporain présente à partir de meubles et d'éléments décoratifs sélectionnés par une

astrologue douze pièces d'habi-

tation répondant aux caractéris-

tiques des quatre familles du Zodiaque : Feu, Terre, Air, Eau.

• LES ASTRES DANS LA

OIXANTE-QUATORZE pays cette année : Halti, le Paraguay, sont représentés à la Foire de le Surinam, la Zambie, le Pérou. cadre du développement de la copération des loisirs, soit à l'Exposition des nations étrangères.

Collection pays cette année : Halti, le Paraguay, cadre du développement de la copération franco-soviétique a plus fidèles puisque c'est la fait, cette année, un effort partisticon des nations étrangères.

Collection pays cette année : Halti, le Paraguay, cadre du développement de la copération franco-soviétique a plus fidèles puisque c'est la fait, cette année, un effort partisticon des pays des la République copération franco-soviétique a plus fidèles puisque c'est la fait, cette année, un effort partisticon des pays de la République copération franco-soviétique a plus fidèles puisque c'est la fait, cette année, un effort partisticon des la République copération franco-soviétique a plus fidèles puisque c'est la fait, cette année, un effort partisticon des la Copération franco-soviétique a plus fidèles puisque c'est la fait, cette année, un effort partisticon des la Copération franco-soviétique a plus fidèles puisque c'est la fait, cette année, un effort partisticon des la Copération franco-soviétique a plus fidèles puisque c'est la fait, cette année, un effort partisticon des la Copération franco-soviétique a plus fidèles puisque c'est la fait, cette année, un effort partisticon des la Copération franco-soviétique a plus fidèles puisque c'est la fait, cette année, un effort partisticon de la Copération franco-soviétique a plus fidèles puisque c'est la fait, cette année, un effort partisticon de la Copération franco-soviétique a plus fidèles puisque c'est la fait, cette année, un effort partisticon de la Copération franco-soviétique a plus fidèles puisque c'est la copération franco-soviétique a plus fidèles puisque c Celle-ci, en particulier, est pour à Paris avec un stand consacré seuter, dans leur diversité, la France. Ces échanges sont appelés plusieurs pays étrangers — une au décor de la maison : textiles, gamme de ses productions et de à se développer dans les années à

La France a, en effet, depuis 1970, donné une très forte impulsion à ses échanges avec l'Est. Le volume de son commerce la place, trangers.

La grande vedette est toutefois aujourd'hui, au cinquième rang
Cinq pays sent nouveaux venus l'U.R.S.S., qui occupe un stand de des partenaires occidentaux de

venir, puisque les deux gouvernements se sont fixe comme objectif de tripler leurs échanges entre 1975 et 1980.

Les machines-outils tiendront une place importante dans l'exposition soviétique. Ce secteur

ceux sur lesquels l'U.R.S.S. mise le plus. Récemment, par exemple à Issoire, dans le Puy-de-Dôme, une presse géante de fabrication soviétique a été înangurés. D'autres secteurs seront largement représentés : les machines agricoles, les transports, l'électronique, les industries de précision.

Six réunions professionnelles sout prévues pour les hommes d'affaires des deux pays. On en-visage à la fin de la Foire de Paris de faire publiquement le bilan de ces rencontres.

Cette grande exposition industrielle sera complétée par une présentation de l'artisanat soviétique : livres, instruments de musique, étoffes, bijoux, sans compter les « souvenirs » de la boutique russe : pots de caviar, jouets en bois verni, châles à longues franges...

#### Shopping surprise

Parallèlement, dans l'exposition Artisans du moude, trente-cinq pays européens, africains, aslatiques, américains, proposeront aux visiteurs les produits de leur artisanat et permettrout dans quel-ques centaines de mètres carrés de faire une sorte de tour du monde du « shopping ». Voici quelques idées d'achet :

Des bijoux d'étain du Canada (de 145 à 450 F) ; une sculpture d'art esquimau (entre 75 et 350 F); des vases chinois (entre 50 et 500 F) ; un semainier marocain (15 F) ; un bracelet de nacre, une cage d'oiseaux de Tunisie (de 60 à 120 F); un hamac brésilien de coton (de 120 à 300 F); un poncho péruvien en alpaga (37,50 F) une blouse bongroise (80 F); une poupée indienne (50 F) : des mariounettes indo-nésiennes (350 F).

(\*) Voici les soinute-quatorze pays représentés à la Foire de Faria: Alghanistan, Algérie, Autriche, Beigique, Brésil, Bulgarie, Canada, Ceylan, Ghine, Côte-d'Ivoire, Cuba, Danemark, Egypte, Emirats Arabes Unix, Empire Centratricain, E quateur, Espagne, Finlande, Gahon, Ghana, Grands - Bretagne, Grèce, Haivi, Haute-Volta, Hougkong, Hongrie, Inde, Indonésia, Iran, Irlande du Sud, Israsi, Italia, Japon, Kenya, Lurembourg, Malaide, Maroc, Mauritanie, Merique, Népal, Niger, Nigéria, Norvège, Pakistan, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Potogne, Portugal, R.D.A., Rehandon, Boumenie, Bwanda, Saint-Marin, Sierra-Leooe, Suéde, Suèse, Surinam, Syrie, Taiwan, Tohad, Tchéoslovaquie, Thallande, Togo, Tunisis, Turquie, U.B.S.S., USAA, Vietnam, Yougoslavie et Zambie.

### Pense-bête

du samedi 30 avril ou dimanche 15 mai inclus. Elle est ouverte tous les jours, de 10 heures à 19 heures, sans interruption. Quatre nocturnes sont prévues : les mardi 3. vendredi 6. mardi 10. vendredi 13 mai. La Foire sera ouperte rusqu'à 22 h. 30.

Prix d'entrée : plein tarif. 6 F: parteurs de « carte de réduction », 4 F ; porteurs de coarte orange» (du 30 avril au 6 mai), 4 F; porteurs de a carte d'acheteur », 3 F ; porteurs de « corte vermeil », 3 F ; enjants accompagnés (sept à quatorze ans), 3 F; entrées collectives (écoles, lycées, C.E.S.J. 3 F.

Entrée gratuite pour les visiteurs étrangers sur présentation d'une pièce d'identité nationals (guichet porte de Versailles).

#### Comment s'y rendre? Métro : ligne nº 8 (Moisons-Alfort - Place Balard),

ligne nº 12 (Porte de la Chapelle - Mairie d'Issy), Autobus (en semaine): 39 -

42 - 49 - 58 - 89 et PC : dimanches: 80 et PC.

Parkings : La Plaine (par le boulevard Lejebure, entrée porte B); palais sud (entrée rue M .- Yol, Vannes, porte F); Victor (par la rue d'Oradoutsur-Glane); parkings de la porte de Saint-Cloud et de la porte d'Orléans, en liaison avec le réseau de la R.A.T.P. et le PC.

A la disposition des visi-- Bureau des P.T.T. (allée

centrale):

- Centre d'accueil des visiteurs étrangers avec interprètes (entrée porte de Verrailles) :

- Banques, change, assurances et douanes (allée centrale):

- Bureaux de voyages : Air France, Air Inter, S.N.C.F. et Wagons-Lits (allée cen-

- Restauration : deux restaurants. deux self-services. deux prosseries.

#### Fouineurs et curieux

A Foire de Paris offre chaque tout ; tond, aspire et ramasse année aux fouineurs et l'herbe coupée. curieux l'occasion de quelques belles découvertes ; par exemple, cette année, celle-ci :

• CHAUFFEZ ~ VOUS AVEC LE SOLEIL - Au village de France, un architecte présente : une structure de bâtiment industriel, chauffée par le soleil, revenant à 1100 francs le mêtre carré construit et une piscine de 4,60 métres équipée de 5 mètres carrés de capteurs solaires pour chauffer l'eau et dont l'installation revient à 6000 francs.

Au Salon de l'habitat et du confort menager, on trouvers un chauffe-eau mixte pouvant fonctionner à l'énergie solaire ou au gaz selon la salson et la tempêrature, et au concours Lépine un dispositif de régulation pour châssis de culture, s'ouvrant et se BLES. - Placées à l'extérieur, fermant se lon l'intensité de l'été, la face aluminium de cette l'énergie solaire.

PISCINE. — Soucieux de mettre la piscine à la portée d'un public nouveau, la plupart des constructeurs proposent des modéles à monter soi - même, avec ou sans assistance technique. On peut trouver un bassin hors sol en kit, à partir de 1900 F.

 JARDINEZ SANS PEINE. — On trouvers à la Foire (Salon du jardin), un arroscur qui avance tout seul : une tondeuse qui fait

EN 1901, UN PRÉFET

NOMMÉ LÉPINE

Ce fut lui qui mit sous les verrous la célèbre bande à Bon-

not... Meis le nom de ce préfet de Parle reste ettaché à l'une de ses plus adroites initiatives.

créé en 1901. Le concours Lé-

pine sera organisé à l'Issue de

l'exposition présentée dans le cadre de la Foire de Paris.

Une fois de plus, on présentera

quelques-unes de ces « techni-ques à ras de terre » qui, peut-

quotidienne. Il y e des précédents célèbres : le etylobille,

le parachute, le cœur artificiel, les verres de contact ou, plus

légumes, qui ont, à l'origine. été. effirme-t-on, des trouvailles du

Voici en vrac et à réciter comme un poème de Prévert, queiques-unes des propositions 1977 : des panneaux solaires à

assemblage rapide pour toiture: un pistolet à coile ; un appareil

pour poser les papiers peints eu pletond ; un dispositif pour

aurveiller la pression des pneus; un apparell coupant automatiquement l'Installation électrique des engins à essence en cas oldent : une bicyclette sans

pédeller rotatif; un carillon imitant le chant des oiseaux...

• DES TENTES REVERSI-

tente renvole les rayons du soleil et garde la tente fraiche. • CONSTRUISEZ VOTRE L'effet inverse est obtenu en retournant la tente les jours mans-

• DES PLANCHES A VOILE. - Une demi - douzaine d'exposants de la section nautisme du Salon du tourisme proposent ces planches à voile à mi-chemin entre le dériveur et la planche

· L'AEROGLISSEUR CHEZ SOL - Certe curiosité sera peutêtre demain un mode de locomotion courant. Il s'agit d'un eugin amphibie aussi à l'aise sur la terre ferme que sur l'eau et qui 43 000 F, cours de pilotage

Les amateurs de ces sports peuvent jouer au tennis, au football, ou s'exercer au tir grâce au vidéo-jeu. Ce système électro-nique, qui connaît un grand succès, se branche simplement sur l'antenne de télévision et commande l'apparition de spots lumineux sur l'écran du téléviseur.

• ROCHER DESCALADE. -Un rocher d'escalade de 7 mètres ministrations concernés par la de haut, avec un versant abrupt, protection du consommateur. une cheminée et des aspérités, a été planté dans l'enceinte de la Foire. Même les alpinistes uéophytes penvent s'y exercer en suivant les conseils des chasseurs

La Foire prétend, d'autre part, mettre l'accent cette année sur les problèmes d'information et pour cela propose un certain nomdont, par exemple, celles-ci :

 AVOCAT-SERVICE. — Un service de consultations juridiques gratuit est mis cette année à la disposition des visiteurs de la Foire. Parce que, devant l'infla-tion des textes législatifs, il est devenu urgent d'informer le public des moyens dont il dispose pour se défendre, un groupe d'avocats de la Fédération natio-nale des unions de jeunes avocats a pris l'initiative d'ouvrir un service de consultation sur tous les sujets du droit fiscal, juridique et social.

Jusqu'au 15 mai, des avocats assureront en permanence l'ac-cueil des visiteurs dans dix bureaux situés au Palais sud.

peut transporter quatre persou-nes : mis en vente à la Foire pour L'Institut national de la consommation, place sous l'égide du se-

• LE TENNIS A LA TV. - prévu de projeter en permanence sur son stand cinq films. Les su-jets traités sont : « La sécurité dans la vie quotidienne », « La distribution », « L'étiquetage des produits alimentaires », « Le démarchage à domicile » et « Les pratiques commerciales ».

> Autre documentation précieuse: tous les bancs d'essai comparatifs publiés depuis trois ans et les adresses des organismes et ad-

• QUEL METIER? - Pour alder les jeunes à choisir un métier en toute connaissance de cause, quatre organismes répon-dent à leurs questions sur la for-mation, le recrutement et les débouchés des métiers de l'horticulture (le C.N.I.H. sur le stand de Radio-France) ; de l'esthéde Radio-France); de l'esthé-tique (la Fédération française de l'esthétique au Jardin de la velours de coton (de 200 à 500 F); beanté) ; des télécommunications et des P.T.T. sur leur stand.

• LA MAIN VERTE - Des consells de jardinage sont donnés par les techniciens du C.N.I.H. qui répondent à toutes les ques-tions : celles du jardinier débutant comme celles de l'amateur

Un architecte paysagiste aide le propriétaire d'un terrain à le transformer en jardin. Grâce à un jeu de construction comprenant parterres, massifs de fleurs, arbustes... le conseiller paysagiste crée dans un bac de sable de 9 mètres carrés un jardin minia-

Toujours au Salou du jardin. des causeries, démonstrations et diapositives illustrent chaque jour un thème de jardinage : la pe-louse les plantes grasses, le jardin de week-end, etc.

### Rapportez des souvenirs des quatre coins du monde

50 pays ont rendez-vous avec vous à la Porte de Versailles, à l'Exposition des Nations Étrangères. 50 pays heureux de vous parler de leurs habitants, de leur mode de vie et de leurs coutumes, fiers de vous montrer



leurs réalisations industrielles et touristiques, 50 pays d'où vous rapporterez poteries, cuirs, bijoux, tissus, sculptures, objets manufacturés comme si vous aviez fait, en quelques heures le tour du monde.

**FOIRE DE PARIS** COMPARER POUR MIEUX CHOISIR



Exposition des Nations Etrangères

30 avril -15 mai 10 h à 19 h-Nocturnes les mardis et vendredis jusqu'à 22 h 30



CATASTROPH Mission de la marer noire d'El William of the Court of the Break

1 11年 李 194 大衛 The second secon

andre Therein

100 mm

in a fatortel

TRAINE COLOR WAY

ser series. And a

The livest of the same to

MME-727 PASSER! IN ONLE EXPONENCES

のなり 大学 大学 (本)

BROCANTE the basis on applications. \* \* \*\* **新山林鄉** 

Avis de messe

### Les «médecins sans frontières» souhaitent aussi prendre en charge les besoins de santé de populations démunies

Ils sont mille trois cents médecins, prêts à partir partout où surgira une catastrophe, où éclatera une guerre. Cas a médecina sans frontières » célèbrent cette année le cinquième anniversaire de leur création, et l'assemblée générale qu'ils viennent de tenir à Paris a marqué l'heure des premiers blans.

Pense-be

I de Forte de Pare

L samedia.

Courte los è

i enter à 19 he

Prion. Quality.

and promesting.

. ......... 6. mardi i

The Postine in

o : : porteurs de ce

and on a Figure

...... 0.371983 (ta

View Caree

William Commence

A STARL SER

2.7

nin - Names

100

1. -11.1 (1-11.1)

1.00. 6

12.27

2.50 e garage

d'asherman

The state of the s

Chairm and a construction of the construction

: 15 mm. La fe

dimanche 15 m

Quatre cent trente d'entre eux sont déjà partis, dans plus de vingt pays, pour des pariodes brèves ur mois à six mois — ou plus longues — un an, — abandonnant momentanément le poste hospitaller momentanement médical.

Parmi eux, plus de généralistes que de epécialistes, plus de médecins de ville que d'hospitaliers, plus de femmes que dans la movenne francaisa des médecins. Lour âge ? Beaucoup sont jeunes, esties, mais and the state of Pine les vétérans ne manquent pas et ne cont pas les moins actifs.

The second the L'existence d'un noyau originel — quelques anciens médecins volontaires de la Crob-Rouge, — une catastrophe naturelle au Bangladesh, water and and a second ा (तर्भव le typhon meurtrier de 1970, sulvie d'une guerre, ont fourni le conjonction oécessaire à la naissance du mouvement. Depuie, on retrouve par-7745775 Etout les équipes de Médecins cans ware piece frontières : au Biafra, d'abord, puls nate name: en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Extrême-Orient, Au Vietfrontières est restée jusqu'à la chute Comment sy E de Salgon, recevant en quatre joors cinq cent cinquante blessés... pour

#### De vastes projets

Aulourd'hui, M.S.F. participe à la prise en charge canitaire de quelque cent mille réfugiés du Laos, du Cambodge et du Vletnam, massés dans des camps, en Thailande, Une équipe vient d'y passer elx mois; elle revient dens quelques jours, relayée par une autre.

Au. Liban (le Monde du 19 Fyril et du 29 décembre 1976) M.S.F. a fonctionner pendant sept mois un hôpital de fortune aménegé dans une enclave musulmane au eeln d'un quartier chretien, convient tant bien

Stavanger (AFP., AP., Reuter, UPI.). — Les responsables norvégiens de l'environnement qui out achevé, le 3 mai, leurs opérations de nettoyage du mer du Nord douze jours après l'accident surveuu à la plate-forma « Bravo » d'Ekofisk, out indiqué qua les « dommages écologiques à causés par ce sinistre sersient « pratiquement nuls ». Un avion militaire norvégien a pu constater qu'il ne restait plus que

AÉRONAUTIQUE

LA PRODUCTION DU BOEING-727 PASSERA

PAR MOIS

les lignes aériennes, indifférenment, à des court-moyen-courriers hi-réacteurs on à des quadriréacteurs

que mai les besoine sanitaires de cent cinquente milis personnes. Cinquante-six médecins y oni travaillé dans des conditions épouvaninterventions chirurgicales. La vioience des combats les a contraints

L'ampleur de cette activité, progressivement, e suscità des coutiens dans l'opinion. Des chèques parvien nent au siège de l'organisation modiques ou importants. Des appule se manifestent. Celui du journal d'Air France, qui prend désormals à sa charge les billets d'avion, evec la bienveillante complicité du secrétariat d'Etat aux transports. Celul de Mme Simone Vall, ministre de le santé et de la sécurité ecciale, venue participer à le demière assemblée générale et à qui l'on s'est ouvert sent les départs Inopinés eu sain d'un hapital. Celui de la presse internationale, enfin — américaine surtout - qui a fait grand cas de

l'honital de Beyrouth. Les responsables de Médecine sans frontières, qui viennent de remplacer le docteur Bernard Kouchner, président sortant, par le docteur Jecques Bérès, ont eujourd'hui de vastes projets, ils vont monter, evec l'aide du Rotary Club de France, un hôpitai volani aéroporté - que véhiculera l'ermée de l'eir française sur les lidix des catastrophes ou aux endroite de criante pénurie sanitaire. Car les - médecins sans frontières - veulent élargir leur ection : sans abandonrier les Interventions d'urgence, ils souhaitent prendre en charge, à plus long terme, les besoins de santé de populations particulièrement démunies.

Le docteur Bérès va partir pour le Zalre, où des réfugiés angolais, parqués près de l'enclave de Cabinde, menquent de tous les soins. Ce sera peut-être là le prochains opération. Une eutre se prépare en Haiti. Une autre peut-être au Cemeroun.

Resta une question fondementale que pose lui-même le docteur Bérès : quelle est la piace du bénévolat dene notre système de santé ? - C. B.

**CATASTROPHES** 

Les conséquences écologiques de la marée noire d'Ekofisk

seront moins graves que prévu

\* Médecins sans frontières, 11, rue Crotatier, 75012 Paris. Tel. 345-68-83.

doit déposer, en juin, devant le Parlement norvégien, son rapport sur les causes de l'accident d'Ekofiak.

d'Ekofisk.

A en croire le rapport d'un Norvégien appartenant à l'Institut de recherche militaire, M. Jan Erik Nilsson, publié le 4 mai, cet accident ne devrait pas étre un cas unique : M. Nilsson affirme qu'il y a 90 % de chances pour que des accidents du même genre surviennent d'ici à 1985 en mar du Nord.

BROCANTE

BASTILLE

5 AU 15 MAI 1977

suverture de 12 à 20 h.

jeudi de 12 à 22 h.

semedi et dimsoche de 10 à 20 h.

DES ANTIQUITES A DES PRIX

TE BROCANTE

### CARNET

- M. Pierre-Henri Casson at Mme nse Ghislaine Danton, sont heureux d'annoncer la naissance de leur fils Guillanne. Paris, le 1° avril. 6, rue Guy-de-Maupassant. 75016 Paris.

Naissances

M. Christian Méry et Mms, née
Sabine Singer, laissent à Laura la
jois d'annoncer la naissance de
Sophie.

19 avril 1977.

19, rue Aubouin, 92110 Clichy.

— Catherine et Trajan Sizea prient leurs amis de s'associar à leur joie à l'occasion de la naissance du frère se Marianne

Daniel. Abidian, 30 syril.

— Yaline et Daniel Roy ont la joie d'annoncer la naissance de Béatrice Dhévi 15 avril 1977. 5, rue Pierre-Budin, 7501ê Paris. Fiançailles

\_ M. et Mme Jean-Marie Gode berge, M. Jean-Paul Baudouin; Mrs Simonna Ricord. Mmp Simonna Ricord, ont l'honneur d'annoncer les fian cailles de leurs enfants. Frédétic et Valérie. Paris, le 18 avril 1977.

M. et Mine Bernard Charrier et leurs enfants.
 Mine Jeanne-Françoise Charrier, en religion sœur Chancal de la Trinité.
 Et toute la familie,

Et toute la famille,
prient d'annoncer que
Mine Louis CHARRIER,
née Emilie Challamat.
a été rappelée à Dieu, le 3 mai 1977,
après une longue maisdie, à l'âge de
quatre-vingt-einq ans.
Les obsèques euront lieu en l'église
de Sallanches (Haute-Savole), le
samedi 7 mai, à 10 heures.
Une messe sera célétrée à son
intention, le jeudi 5 mai, 25, rue de
Piepus, à Paris.
8, boulevard Gambetta, 38000 Grenoble. carmel Le Vallon, Livry 14240, Caumont-L'Eventé, Cet avis tient lieu de faire-part.

— M. et Mine Henri Cuny, leurs enfants, leurs petits-enfants, M. et Mine Michel Crestin et leurs enfants,

ont la douleur de faire part du décès Mme Paul CRESTIN, leur mète, grand-mère, arrirée-grand

mère, armete, armete, armete, aurenu à Paris, le 27 avril 1977, à l'âge de quaire-vingt-huit ans.
Les obsèques ont été célébrées en is catbédrale de Versailles, dans l'intimité familiale.
14, avenue Ch srles-Floquet, Paris-7. 55, rue de Lille, Paris-Te.

— Mme Lionel Dupont,
M. et Mme Henry Lionel-Dupont,
Mile Josiane Lionel-Dupont,
M. et Mme Guy Lionel-Dupont.
M. Alain Lionel, Catherine et Jean Lecasble, Frédéric, Franck et Marc Lionel-

apont. Christian et Sandrine Lionel-

Dupont,
out la grande douleur de faire part
du décès de
M. Lionel BUPONT,
officier de la Légion d'houneur,
survenu à Cannes, le 30 avril dans
sa soixante-dix-septième année.
Selon la volonté du disparu, les
obsèques ont en lleu dans la pius
stricte intimité.
Une messe sera dite à son inten-Une messe sera dite à son intan-tion le lundi 9 mai, à 11 heures, en l'église Saint-Joseph des Brottesux,

quelques plaques de pétrole à environ 50 kilomètres au nordouest de la plate-forme d'Ekofisk.

Les spécialistes de la compagnie « Phillips Petroleum » et ceux de l'ageuce de lutte anti-pollution du gouvernement norvégien ont indiqué, d'autre part, que la quantité de pétrole qui s'est déversée dans la mer avait été moins importante que ce qui avait été annoncé à l'origind. Elle s'élèverait à 12 000 tonnes au maximum précisent ces spécialistes, alors que les estimations de départ faisaient état d'au moins 4 000 tonnes par jour. l'église Saint-Joseph des Brottesux, à Lyon.

Le présent avis tieut lieu de l'aire-part.

[Né en 1900, Lionel Dupont fut prési-dent de la société Tissmétal, de 1930 à 1968. Il était président d'honneur du Bureau International des tolles métalli-ques, consenier honoreire du commerce extérieur, président de chambre honorsire eu tribunal de commerce de Lyon, admi-nistrateur de la société hyonnaise d'H.L.M.]

nistrateur de la société lyonnaise d'H.L.M.]

— Les membres du conseil d'administration et du personnel de la société Tissmetal Lionei-Dupont, ont la tristease de faire part du décès de leur président d'honneur, médaille militaire, eroix de guerre avec palmes, président de chambre honoraire en tribunai de commerce de Lyon, président d'honneur du comité régional et vice-président honoraire du comité national des conseillers du commerce estérieur de la France. conseiller honoraire de cometite national des conseillers du commerce estérieur de la France. survenn le 30 avril à son domicils. à Cannes, dans sa soixante-dix-septième sunée. Selon sa volonté, les obsèques ont su lieu dans la plus stricte intimité familiale.

Une messe sara dite à son inteotico le lundi 9 mai. à 11 lieures, en l'égiles Saint-Joseph des Brotteaux, à Lyon.

Le présent avis tient lieu de faire-part. due les estimations de depart faisaient état d'au moins 4000 tonnes par jour.

M. Grim Berge, de l'Institut océanographique de Bergen, a déclaré que des œuis morts de poisson et du plancton mort evaient été trouvés à une quinzaine de kilomètres à l'est de la plate-forme. Capendant, les prélèvements d'eau de mer u'ont pas permis de constater la mort de potits poissons ou de larves, a-t-il ajouté. Cela s'explique par le fait, qua le pétrole, projeté à grande hauteur, était chaud et léger, ce qui a favorisé son évaporation, De plus l'agitation de la mer a accéléré la disparition des nappes.

Und commission indépendante doit déposer, en juin, devant le

Amateure d'antiquités et de brie-à-brac se côtoient lors de cette « honorable partie de cam-

#### GALERIE BRIGITTE SCHEHADE (Publicite) 44, rue des Tourneiles, 75004 Paris L'OPERATION DEBARRAS Tél.: 277-96-54

#### aura lieu le BIMANCHE 15 MAI **ABBOUD** à MONTMORENCY pour la 13° année.

à MONTMORENCY pour la 13° année.

Plus de 500 bénévoles — dout 460 jennes — participent à cette manifestation destinée à venir en aide eux personnes âgées et aux enfants handicapés.

Parisiens, habitants des Hautsée-Seine on ên Val-d'Olse, vons étes égalament lovités à vider vos caves, vos greniers d'objets inutiles où encombrants (membles, literie, appareils ménagers, vétements, livres, jouets, etc.).

Un camion peasera à votre domicile le DIMANCHE 15 MAL, si vous appalez les 564-61-37 ou 564-38-57 pour indiquer votre adresse et préciser la nature et le volume de l'enlèvement. El en entanéu, le ramasage est gratuit.

Quelques jours après l'Opération-Débarras, un pittoreque e MARCHE aux PUCES » ouvrirs ses portes à Montmorency, les 19, 21 et 22 mai L'an deruier, plus de 35 000 risiteurs.

La grande première a traditionneilsment lieu le Jeudi de l'ascension.

Ametsurs d'antiquités et de Peintures récentes Ouvert le dimanche, de 15 à 17 h.

BROCANTE

ranconcusion, Paris (10°), chapelle de la Vierge.

A cette messe tous ceux qui ont comm et aimé, à travers leur action inlassable en faveur des déshérités, la

comte et la comtesse
Louis de DANNE,
en vanant à cette première messe
du matin sarront les unir dans une
seule et même pensée, une seule et
même prière.

### BASTILLE 5 AU 15 MAI 1977

ouverture de 12 à 20 h. jeudi de 12 à 22 h. sament et dimenche de 10 à 20 h. DES ANTIQUITÉS

### - M. le professeur Renri Rensult,

 Casabianca, Dijon, Narbonne.
 M. Gérard Hormière, Marianne.
Fabienne et Régis,
 M. et Mme Claude Milhaud,
 Les familles Coumes, Hormière,
Coustan, Régus, Sarda,
ont la éculeur de faire part du rappel à Dieu de
 Mme Janina HORMIERE,
 née Mühand, — M. le professeur Renri Rensult,
M. Rapin,
Les internes en pharmacic,
Le personnel de la pharmacie de
l'idoptal Saint-Antoine,
Et ses collègues du D.E.P.S. de
pharmacie hospitalière,
profoodément touchés par le décès
suhit ée
Madeleine BOULANGER,
adressent à sa famille leurs sincères
condoiésness et apparteront par leur
prèsence le témoignage de leur affection, le vendredi 6 mai 1977, eo
l'église Saiot-François-de-Saies, é
5 h. 45.
6, rue Brémontier, 75017 Paris. nës Milhaud, survenu subitement le 2 mai 1977, à

Dijon. L'inhumation e eu lieu le 4 mai

— Anthon.

Mme Fred Moursret,
Philippe, Prançoise, Didler,
Babette et Christian, Frédérique,
Mme P. Moussy,
M. et Mms P. Frolet et leurs

M. et Mone P. Frolet et leurs enfants,
Muns H. de Lavalette et ses enfants,
Muns J. Buisson et ses enfants,
M. et Muns R. Prick et leurs fils,
Sa famille et tous ses amis,
font part du décès de
Fred MOURARET,
survenu à Lyon, le 3 mai 1977.
La cérémonie religieuse sera célébrée ce jenui 5 mai, à 14 U 30, en
l'église de Chavanoz (38).
(Corps déposé).

Lyon.

La direction et le personnel de Meyor S.A. ont le regret de faire part du décès de leur directair général

M. Fred MOURARET.

La cérémonie religieuse gura lieu et jeud 5 mai, à 14 U 30, en l'église de Chavanoz (38)

Lyon.
La direction et le personnel de la acciété AM.S.O. oot le regret de faire part du décès de leur gérant,
M. Fred MOURABET.
La cérémonie religieuse aura lieu en l'égliss de Chavanoz (38), es jeudi 5 mai, à 14 U 30.

decès de décès de

Albert PLECY,
rédacteur en chef du « Parisien
llbéré », président fondateur des
« Gens d'images », président de
« Cathédrale d'images »

croix de guerre. chevalier de la Légion d'honneur, survenu le 1° mai 1977. Les obséques auront lien en l'église des Brux-de-Provence, le 7 mai 1977, à 10 h 30 De la part de : Mme Frédéric Piécy, Mme Anne Piécy, Mme Anne Cohb, M, et Mme Emilie Piécy,

L'Association des Gens d'images, les membres du jury des prix Niepce et Nadar, ont le regret de faire part à tous leure amis du décès de M. Allert PLECY, leur président fondateur.

Les obséques suront lieu eo l'église des Baux-de-Provence, le 7 mai 1977, à 10 h 30.

Le Monde du 4 mat.

- M. Georges Rogliano, M. et Mme Gérard Rogliano e leurs enfants.
Mile Brigitte Rogliano.
M. et Mme Max Rogliano et leur

At et mine aux respinité ce teure enfects. Les familles Rogliano, Galle, Ses parents et amis, out la douleur de faire part du décès de Mine Georges ROGLIANO, née Colette Louis, survenu le 25 avril 1977, dans sa einquante-skriëme apnée, après une longue et cruelle maladie.

Les Obsèques oot su lieu à Mar-seille dans la plus stricte intimité.

### Remerciements

 M. Robert Marco,
M. et Mone François Wormser,
Et leur famille,
profondément touchés de vos témoiguages de sympathie vous remer-cient d'avoir partagé leur peine lors du décès de Mune Andrée MARCO.

Anniversaires.

- Pour le deuxième anniversaire de la mort du général Jean BREUILLAC, une pensée est demandée à tous ceux qui l'ont connu et aimé et sont restés fidèles à son souvenir.

S. 1 - Tableaux anciens, meubles S. 2 - Beaux livres anciens et mod. S. 3 - Obj. scientif., bijoux, argen-terie, poupées. S. 4 - Livres. 9. 6 - Meubles, objets d'art. S. 15 - Tableaux, bibelots. S. 16 - Objets d'Extrême-Orient. Messes anniversaires — Four le deuxième anniversaire du rappel à Dieu du comte Louis se DANNE, chevalier de la Légion d'houneur à titre militaire, croix de guerre 1914-1918, président de 1932 à 1975 et cofondateur du mouvement de solidarité nationale « Les Braves Gens », une messe sera célébrée le lundi 9 mai. à 7 haures, en l'église Notre-Dame-de-Grâce de Passy, 10, rue de l'Annonciation, Paris (16°), chapelle de la Vierge.

### HALTE AU CAMBRIOLAGE !



 Vendredi 6 mai, à 14 heures, Paris-III Sorboune nouvelle, salle Louis-Liard, M. Caizergues : « Guil-laume Apollinaire. Journaliste ». Communications diverses

— A l'occasion de l'anniversaire de l'armistice de 1945, la projection d'un film sur la seconde guerte mondiale (durée 3 h. 50) sura lleu, le dimenche θ mai, de 10 h. à 18 h. dans la salle de cinéma du Musée de l'armée, Hôtel national des Inva-lides, Paris (7°), (Prix du billet, va-lable deux jours : 5 francs.)

— Les Journées d'amitié des Péres du Saint-Esprit, auront lieu les 4 et 5 juin prochain, 30, rue Lhomond, 75005 Paris.

### Visites et conférences **VENDREDI 6 MAI**

VISITES GUIDEES ET PROME-NADES. — 15 h., mêtro Cardinal-Lemoine : « Les jardina de la rue Monfferard, Les clochards de la Contrescarpe » (A travers Paris), 15 h. 30, mêtro Pont-Maris : » Hôtels du Marsis » (Mmê Camus), 15. h. entrée avenue de Paris : 15. h., entrée avenue de Paris : Le château de Vincennes » (M. de « Le château de Vincennes » (Al. de La Roche).

14 h., entrée de l'exposition, au Petit Palais ; « La naissance de Rome » (Paris et son histoire).

CONFERENCES. — 19 h. 15, 7, rue F.-de-Pressensé ! « Amarnath. Ca-chemire » (F.M.V.J. Voyages).

18 h. 30, 26, rue Bergère, M. Guy Werlings : « Etude philosophique de l'angolase ; l'angolase métaphy-sique » (L'homme et la connais-sance).

sance).

20 h. 30, 11 bls, rue Keppler ;

Comment vivre la théosophie ;

(Loge unie des théosophes).

20 h. AGECA. 177, rue de Charoune, projection du film Lip ;

Le gout du collectif s, suivi d'un débot. débat. 17 h., amphithéatre, 162, rue Saint-Charles, M. Paul Virillo : « Esthé-tique de la disparition » (Société française d'esthétique).

Cédez à la tentation : retournez puis ouvrex une bouteille de SCHWEPPES Bitter Lemon.

### A L'HOTEL DROUOT

### — Une messe à la mémoire du général (C.R.) Pierre LE NULZEC, décédé à Fréjus, le 25 mars 1977, gara célébrée le jeudi 12 mai, à 18 ll. 30, en la chepelle 62int-Louis de l'Ecole militaire, Paris (7°). Offices religioux — Une messe sets célébrée à la mémoire de Napoléon I<sup>ss</sup> et des soléats morts pour la France, en la chapelle du Dôme des Invalides, la jenni 5 mai, à 18 heures. Soutenances de thèses SERRURE TOURS DE CLE Ţ POINTS CONDAMNATION B N' HESITEZ PAS !.. simple appel au 296-14-44 (POSTE 125)

39 RUE DE RICHELIEU - PARIS MAISON FONDEE

### **BOUTIQUES** Christian Dior MONSIEUR

La nouvelle Collection Printemps - Été 77 dans nos deux boutiques

Ville et Soir - costumes en demi-mesure ou en prêt-a-porter, pardessus, chemises...

Week-ends - tenues sport, pantalons, tricots...

Accessoires - cravates, chaussures, chaussettes, boutons de manchettes ceintures, maroquineric...

- bagages .

-briquets et stylos

13, rue François 1<sup>er</sup> - 75008 Paris - TÉL 256.74.44 12, rue Boissy-d'Anglas – 75008 Paris – TÉL 265.37.74 (près du Fbg St-Honoré)

## The state of the s DE SEPT A ONZE EXEMPLAIRES tre coins du mol

 $\underline{\underline{\mathbf{St}}}_{N_{1},N_{2},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{3},N_{$ · Name of the second 

the frame at the country of the same of the country of the country

west Total on deale fine

marketic -

Line ice day

Brid Wila.

The the on !

- 188 and 1 - 1 - 1 - 1

Patraires in

Dille dia. ....

September 17

SMEEDS ME SEE

Littlemen ...

韓原東 (可能性) かんかい

(海南野 中で を

SAME AND

photoda 1

THE PERSON NAMED IN

Febr 244 -- -

PART TO STATE OF THE PARTY OF T

100 E.

THE PARTY OF THE P

1 m

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

With the Park of t

Marketin and a first of the fir

SPORGOR antblife

BOT BOT TOWN TO THE

t grime there.

HAN ELGENIN K.

Application of the state of the

40.5 / · . j .

La compagnie American Airlines a annoncé, le 3 mai, qu'alle avait déddé d'acheter neuf nonveaux moyen courriers triréacteurs Boeing-727, qui lui seront livrés à la fin de 1978. la fin de 1978.

De son côté, la plus grande compagnie aérienne des Etats-Unis, United Airlines, avalt annoncé, la veille, qu'elle venait de commander dix-huit exemplaires du même modèle à Boeing. Ces avions doivent lui être livrés de septembre 1979 à mars 1979 pour un prix global de 215 millions de dollars (anviron 1675 millions de francs), réacteurs et plèces de rechange compris. United Atrilnes avait déjà scheté vingthuit Boeing-727 en septembre 1976, et, à elle seule, la compagnie American Airlines disposera, au total, de impress of the properties ef tour a come files; so'ol references, cult Andreas de la companya de la company es voll AND THE STREET He tour day and ct. à elle seule, la compagnie American Airines disposera, au total, de cent quarante-sept Boeing-127.

Les deux compagnies indiquent que le triréacteur de Boeing emplacera les quadriréacteurs DC-8 on Boeing-707 qu'elles exploitaient jusqu'à présent. Ce qui donne une idée de la souplesse d'amploi du Boeing-727, capable de succéder sur les lignes aériennes indifféremment. COMPANY OF THE UX COMP

reacteurs on à des quadriféacteurs intercoptinentsur.

Depuis le début de l'année, le constructeur américain a vendu, en quatre mois, quatre - vingts Boeing-727, ce qui porté à mille quatre cent trente-sept le nombre total de ces avions commandés, à ce jour. Boeing a annoncé, du reste, que le rythme de production passera de sept exemplaires par mois, actuellement, à onze par mois d'ici à juin 1978.

### THEATRE 71 Place du 11 novembra.



Les 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 31 Mai et les 1, 2, 3 Juin à 21 h

La Compagnie CHARBONNIER-KAYAT représante: "LA MARIE-POUPETTE" de Hansjörg SCHNEIDER Création en France. Mise en scène de Guy KAYAT

Samed 7 Mal: 21 h: QRCHESTRE DE CHAMBRE ITHERAIRE - Direction: Jacques MERCIER WEEK-SAD CONSACRE A LA REPUBLIQUE DEMOCRATRIUE ALLEMANDE THEATRE DU PALAIS DE LA REPUBLIQUE (T.J.P)

Samedi 14 Mai : 12 h : Déjeuner-débat : 'THEATRE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANGE" avec : Hans-Peter MINETTI, Verz DELSCHLEGEL, Ekkehard SCHALL, 15 h : Chansons et Poèmes de Berteid to a: Library of the process of Berman Brecht, Independed par: Vera CE.SCHLEGEL Excellent Schall et l'Ensemble 65 17 h 30: Frans du Berliner Ensemble; "LA MERE", "LES FUSILS DE LA MERE CARRAP", "LA RESISTIBLE ASCENSION D'ARTURD UI"

et Dieter RUMSTIG 21 h 30 : "SALUT A TOUS, KARL MARX" Montage de lettres de Karl et Jenny MARX et Friedrich ENGELS, Pièce de Günter et Friedrich ENGELS. Pièce de Gümler
KALTOFEN et Hans PFEFFFER
Avec: Vera OELSCHILEGEL, Edkehard
SCHALL, Hans-Peier MINETTI
22 h 36 : Films: "KUHLE WAMPE"
(Ventres glacés), "LE CERLE DE CRAFE
CAUCASIEN", un film sur Héiène WEGEL,
un film de Hans EISLER, un film sur Paul
DESSAU

#### **DIXIEME MAI** CULTUREL

Dimanche 15 Mai : 15 h : "Chansons et poimes" de Bertold BRECHT 18 h : "FIER DE DIX KUIT HEURES" 18 B: "FIER DE DIA ROIT REURES"
de Heimes BAIERI.
Tournée du Berliner Ensantole au T.I.P.
avec Hans-Peter Minet II.
20 h: Féms: "LA MERE",
"LA RESISTIBLE ASCENSION D'ARTURO
UI", "LE CERCLE DE CRAJE CAUCASIEN"
21 h 20: "SALUT À TOUS. KARL MARX" Du 31 Mai su 3 Join et le 7 Juin à 21 h

"LE RON JEAN" de SHAKESPEARE -Théâtre des Manches à Balai Las 10, 11, 25, à 21 h et 3, 4 à 23 h Deux chanteurs, deux tempéraments; - tour de chant de Patrick ABRUAL. - "Tant qu' un projet est vague..." textes et chansons de Brocht per Françoisa BENEJAM et Michel BEURET

SEMAINE DE L'ENFANCE Lunci 20 Juin : 14 h : BALLET GURLERMO PALOMARES

Landi 20 Juin : 21 h : MUSIQUE IMPROVISEE par les musiciens de l'Amier de Musique (entrée gratuita) Mardi 21 Juin : marco 21 Juni: 18 h, 14 h, 15 h 30 : "BUSSY MALONE" Mercredi 22 Juin : 14 h : "L'UISEAU CERF-VOLANT" de Françoise BENELAM Françoise BENEJAM Musique de Michel BEURET Jeudi: 23 Julin : 14 h : "L'BISEAU CERF-VOLANT" Vendredi: 24 Julin : 14 h : "EUGOZONE" par le Théâtre LETROGLODYTE

S. 19 - Mobilier ancien et mo derne. Ma Ader, Picard, Tajan.

Cie des Commissaires Priseurs de Paris

GARE D'ORSAY - 7, QUAI ANATOLE-FRANCE

75007 PARIS - Tél. 544-38-72 - Télex 270906

LUNDI 9 MAI (Exposition, samedi 7 mai)

S. 1 - Atelier Fibret Moualla (1905-1968). M. Loudmer, Poulain. S. 2 - Benux livres anciens et modernes. M. Lanrin, Guilloux. Bulletand, Tailleur, Mine Vidal-Mégret.
S. 13 - Bibel, mobil. M. Oger. S. 15 - Bons ???? anc. et de style, M. Ader, Ficard, Tajan. S. 19 - Mobilier ancien. et mo

S. 11 - Céramique islamique, bronzes orienteux et estampes japonaises. M° Pescheteau.

S. 14 - Autographes, livres. M° Deurbergue. M. Chrétien.

MERCREDI 11 MAI (Exposition mardi 10)

S. 2 - Tableaux mod. Art 1900,
Art Déco. M° Oger. Mile Calisc,
M. Marcilhac, Mile Thornton.
S. 3 - Bous meubles, M° Lauris,
Guilloux, Haffetsud, Tailleur.
S. 4 - Meubles rustiques et de
style. M° Couturier, Nicolay.

S. 18 - Estampes XVIII° et XIX°
siècles. M° Ader, Picard, Tajan.
Mile Rousseau.
S. 13 - B x t rê m e - G r i e u t.
M° Boisgizurd, de Heeckeren.
M. Moreau-Gobard.
S. 16 - Tableaux mod. et anc.
Bou mobiller, bibelots, bijoux, argenterie. M° Michand.

MERCREDI 77 MAI à 21 h. (Exposition le 11 à 18 h.)

S. S - Tablesux modernes. Mª Loudmer, Poulain. M. Schoelier, Mme Tubiana.

MERCREDI 11 MAI S. 1 - JEUDI 12 MAI S. 2 (Expostion mardi 10 S. 1 et 2) S. 1 - Biblioth. Antoine Vautier, M. Godesu. Expert M. Guérin. Hiustrés romantiques do 1900. Expedit. 128, bd Saint-Germain, M. Ader, Pieard, Tajan. jusqu'au 7 mai.

JEUDI 12 MAI (Exposition mercredi 71)

S. 9 - Ivoires, mobiller.

M. Bolsgrand, de Heeckeren,
M. Ferment.

12 - Objets d'art, sièges et meubles anc. et etyje, meubles rustiques XVII° et XVIII° et

VENDREDI 13 MAI (Exposition jeudi 12)

SAMEDI 14 MAI à 15 h. (Exposition de 17 h à 18 h.)

Etudes annonçant les ventes de la semaine ADER, PICARD, TAJAN, 12. rue Pavart (75002), 742-68-23.

LE BLANC, 32. avenue de ('Opéra (75002), 073-99-78.

BOISGIRARO, OE HEECKEREN, 2. r. de Provence (75008), 770-81-36.

CHAMPETER DE RIBES, RIBEYRE, MILLON, 14, rue Drobot

S. S - Topis d'Orient. Ma Loudmer. Poulain. M. Béchirian.

MARDI 10 MAI (Exposition lundi 9)---

### **SPECTACLES**

### théâtres

Les salles subventionnées

Centre Georges-Fempiaou, petita salle, 18 h. 30 : la Revue pariée (littérature : Bernard Collin).— Salle d'actualité, 18 h. 30 : Antour de la revue TAT avec C. Pringant. Challiot, salle Gémier, 20 h. 30 ; Quatre à quatre. Odéon. 20 h. 30 : les Bacchantes. TEP, 20 b. : Cinéma.

Les salles municipales

Châtelet, 20 h. 30 : Volga.
Nouvean Carré, grande saile, 21 h. :
Maison da poupée. — Salle Papin,
20 h. : Un homme à la reucontre
d'Antonin Artaud.
Théatre de la Ville, 18 h. 30 : JoanPau Verdier : 20 h. 30 : Ensemble
Intercontemporain, dir. M. Tabachnik (Maderna, Halffter, Del Tredict).

Les autres salles

Aire-Libre Montparnasse, 20 h. 30 : la Sancière: 22 h. : D'Oscar à Sébantien. Antoine, 20 h. 30 : les Parents terribies.
Atelier, 21 h.; la Paiseur.
Athéade, 21 h.; Equus.
Blothéatre Opéra, 21 h.; fa Joune
Fille Violaine.
Bouffes-Parisiens, 21 h.; P. et M. Cartoucherie de Vincennes, Théâtre de la Tempête, 20 h. 30 : Ivanov (dernière).

Centre culturel du XVII°, 21 h. :
le Barbier de Sáville.

Co mé di c des Champs Elysées,
20 h. 45 : Chers miseaux.

Le Conclergarie, 21 h. : e I » (Théâtre

isboratoire vicinal).
Coupe-Chon, 20 h. 30 : ("Impromptu
du Palais-Boyai. Oannon, 21 h.; Hanri Tisot. Edouard VII, 21 h.; Le café-théatre Bédourn vis. A le faire des Champs - Elysées, 21 h.: Théilte des Champs - Elysées, 20 h. 30 : A. Weissenberg, plano Gaité-Montparnauxe, 20 h. 30 : (Frank Estier, Schumann, Chopin).

Eglise Saint-Germain-des-Prés, 21 h.:
le Prophète.
Gaité-Montparnasse, 20 h. 30 :
Ismène.
Fondation Deutsch de la Mourthe,
20 h. 30 : la Religieuse.
Gymnase Marie-Beil, 21 h. : Una
aspirine pour deux.
Suchette, 20 h. 45 : la Cantatrica
cheuve ; la Leçon.
La Broyère, 21 h. : l'Homma aux
caméliss. camelias. La Listère, 20 h. 45 : la Double inconstance.
Le Palace, 19 h.: Fernando Marques;
22 b. 30: la Démarieuse,
61sdeleine, 20 h. 30: Peau de vache,
81schel, 21 h. 10: Au plaint,
madame i madame !
#fonfferard, 22 h. (5 : ie #dont
chauve.
Guvre, 21 h. : ie Cours Peyol.
Palaiz-Royal, 20 h. 20 : ia Cage aux folles. Pare floral de Paris, 20 b. 30 ; (es

Poche-Montparnasse, 20 h. 45 ; Lady Efcamier, 20 h. 30 :- les Fraises Théire Campagno-Frenière, 20 h. 30;
Studio Champs-Riysèes, 20 h. 45 : las
Domas du Jeudi
Studio-Théire 14, 21 h. : L'avantcourre est mort à l'auhe.
Théire Campagno-Frenière, saile f.
(9 h. : la Chouchoute du cap
Horn. — Salle II, 19 h. : Bolo pour
Vanina.

Vaniva.
Théàtre de (a Cité invernationale, La Hesserre, 21 h.; Bérénice. — La Galerie, 21 h.; Lux in tenebris.
Théàtre d'Edgar, 20 h. 30 ; Loretta

Théatre d'Edgar, 20 h. 30 : Loretta Strong.

Théatre Essaion, saile I. 20 h. 30 : Monique Morelli, chansona. — Saile II. 21 h. : Ferdeau Farréloik.

Théatre de Ménilmontant, 20 h. 30 : Les planches sont à vous.

Théatre Oblique, 20 h. 30 : (e Casse-gueule authentique.

Théatre d'Ores, grande saile, 20 h. 30 : Love.

Théatre Paris-Nord, 31 b. : l'Histoire de Toble et de Sara.

Théatre Paris-Nord, 31 b. : l'Histoire de Toble et de Sara.

Théatre Paris-Nord, 31 b. : l'Elistoire de Toble et de Sara.

Théatre en rond de Paris, 21 h. :

Curagan sur vie Caines.

Théatre Présent, 20 h. 30 : les Pavès de l'ours : le Tombeau d'Achille.

Théatre de la rna d'Ulm, 20 h. 30 : le Chemin de Damas.

Théatre Tristan-Bernard. 21 h. :

l'Chesau du bombsur.

Variétés, 20 h. 30 : Féfé de Brosdway.

l.es théâtres de banlieue

Boulogne, T.B.B., 20 h. 30 : les Fammes et les Enfants d'abord. Châtillon, Contre culturel communal, 21 h. : le Balai du cyclope. Gli-sur-Yvette, 21 h. : la Résurrec-tion de Majoupe.

l'ensemble des programmes ou des salles LE MONDE INFORMATIONS SPECTACLES > 704.70.20 (lignes groupées) et 727.42.34

Pour tous renseignements concernant

(de 11 heures à 21 heures, sauf les dimanches et jours fériés)

Jeudi 5 mai

Cavean da la République, 21 h.:

R.P.R. on Le nouveau-ué à une
grande barbe.

Oeux-Anes, 21 h.: Marianne, ne
vois-tu rien venir?

Dix-Heures, 22 h.: Monnaie de singe.

Les concerts

Grand amphithéaire de la Sorboune, 20 h. 30 : Y. Loriod, plano (Mes-ciaen : Vingt regards sur l'enfant Jésus »). Palsk det Congrès, 28 h. 20 : Or-chestre de Paris, dir. J.-Cl. Casa-desus, avec. M. André, trompette (Haydo, Eloy, Jolivet, Bartok). Maison de la Radio, 20 h. 20 : Non-vel orchestre philharmonique de Radio-France, dir. A. Myrat (Offen-bach : «le Pout des Soupirs»).

Theatre Montparnasse, 21 h.: Ballet gitan Mario Maya. Espace Cardin, 21 h.: Pilobolus Dance Theatre. Gatté-Montparnasse, 18 h. 58 : Nom ou pránom (Compagnia du Four solaire). Théitre de la Plaine, 20 h. 30 ; la Compagnie Sarge Keuten (« Rêve »).

Le Banelagu, 20 h. 15 : le Corps graphique. Théire do la Cité internationale, 22 h.; le Cernie. Centre Mandapa, 21 h.; Danse sacrée de l'Inde du Bud.

Jazz, rock, tolk et pop' American Center, 21 h. : Geneviève

Theatre Campagne-Frenière, 20 h. 30; Ceonges Vassiliu; 22 h. 30; Edson Machado et Bos Nova.

Le music-hall

Bobino, 21 h.; Gilles Vignesuit. Olympia, 21 h.; Vinicius de Morses Folice-Bergère, 20 h. 45 ; Folia, je t'sdore. Théâtre de la Benaissance, 21 h. : Jean-Roger Causalmon.
Palais des Arts, 22 h.: Ja, François Villon. Lido, 22 h. 30 et 0 h. 30 : Alles Lido ! Coucert Mayol. 21 h. : Bouquets de Palais des Sports, 21 h. : Holiday

### cinémas

Les tilms marqués (\*) sont intardits aux moins de treize ans, (\*\*) aux moine de dix-buit ans.

La cinemathèque

SEUL A PARIS Challot, 15 h., Tabou, da W. P. Murau; 18 h. 30. le Déserteur, de Pudovkina: 27 h. Rommage à Heuri Stork (sur luvitation).

Marie Foupetta.

21 h.: Ensemble Rigutto.

Manter-la-Jolle. Centre culturel.

21 h.: Ensemble Rigutto.

Nanterre. Thédre des Amandiers.

23 h. 30: Les Farceurs.

Vernalles, église Sainte Jeanne-d'Arc.

21 h.: L'Ensemble rocal Bernard

Lebiande Haydo, Brahme, Bruckner, Schubert).

Villejulf, Thédre Homain-Rolland,

21 h.: Un loup à cinq pattes.

Les chansonniers

Les chansonniers

Cavean de le République, 21 h.:

R.P.R. on Le nouveau-ué à une

Les chanson (12 h.: 10 h.: 10

Glymple-Entrepôt. 14\* (542-67-42).

ARMAGUEDON (Fr.) (\*): Marignan. 8\* (139-92-821.

AMES FEEDOES (It., v.o.): O.G.C.
Odéon. 6\* (325-71-68). la Pagode. 7\* (705-12-15). Elarritz. 8\* (722-69-23): vI.: U.G.C. Opéra. 2\* (281-50-32).

BARRY LYNDON (Ang., v.o.): Colinée. 8\* (359-29-46). Calypac. 17\* (754-19-88): vI.: Impérial. 2\* (742-72-52).

LA BATAILLE OE MIDWAY (A., v.1): Gaument-Théâtre. 2\* (231-33-18). Baisac. 6\* (335-52-70).

BEN ET BENEDICT (Fr.): Cluny-Zoolea. 5\* (333-20-12), Bonaparte. 6\* (325-12-12). 14-Juillet-Parnasse. 6\* (325-12-12). Parnasse. 6\* (325-12-12). Parnasse. 6\* (325-12-17). Parnasse. 8\* (325-13-17). Parnasse. 8\* (325-13-16). Sol. 8\* (325-13-97). Ermitage. 8\* (335-13-17). Parnasse. 13\* (336-13-16). Montparnasser-Pathé. 14\* (331-31-16). Cambronne. 15\* (734-2-96). Victor-Hugo. 18\* (774-9-75). Wepler. 18\* (387-50-70). Gaument - Gambatta. 20\* (797-02-74). CASANOWA OB PELLINI (14., v.o.)

Gaumont - Cambetta, 20° (797-02-76).

CASANOVA OB FELLINI (It. v.o.) (\*): Hautefeuille, 6° (633-78-38), 14-Juillet-Parnasse, 8° (326-58-00), Marignan, 8° (339-92-82); v.f.: Caumout-Madeleine, 4° (073-58-03), Athéna, 12° (343-07-48), Fauvette, 13° (311-56-88).

LA COMMUNION SOLENNELLE (Fr.): O.O.O. Opéra, 2° (281-56-52), Omita, 2° (233-39-38), U.G.O. Odéon, 6° (223-41-86), Biarrita, 8° (723-69-21), 14-Juillet-Bastille, 11° (357-90-81), U.G.O. Cobellina, 13° (331-56-89), Bienvanue Montiparnasse, 15° (544-25-62), Convention-Baint-Charles, 15° (579-33-00).

LE COUPLE TERFOIM (Fr.-Suiz.): Studio Logos, 5° (033-26-42).

LE OERNIEE NABAB (A. v.o.): Hautefauille, 6° (633-79-33), Marriagnan, 8° (159-92-82), Mayfair, 16° (525-27-96), — v.f.: Impérial, 2° (742-72-52), Montparnasse 33, 6° (544-4-27), Nations, 15° (343-94-67), Gaumont-Convention, 15° (828-42-27), Clichy-Pathé, 18° (522-41).

DEBSOU OUZALA (60v., v.o.): Arleonin 6° (548-62-25), Paramount-leonin 6° (548-62-25), Paramount-le

DEBSOU OUZALA (Sov., v.o.): Arlequin, 6: (342-62-25), ParamountElysées, 8: (359-49-34). - V.I.: Paramount-Marivanz, 2: (742-83-90),
Liberté, 12: (343-01-59).
DES JOURNESS ENTITERES OANS
LES ARBRES (Fr.): Le Beins, 5:
(322-96-99).
LE DIABLE OANT

(325-95-99).

LE DIABLE OANS LA BOITE (Pr.):
U.G.C. Opéra, 2° (261-50-32), Montparnasse 83, 8° (544-14-27), Haute-faullie, 8° (833-78-38), France-Elysées, 8° (173-71-11), Monte-Carlo, 8° (225-08-83), Maxévilla, 9° (770-72-85), Natious, 12° (343-04-67), Gaumont-Convention, 18° (828-42-27), Citchy-Pathé, 18° (822-37-41).

37-41).

OIS BONJOUR A LA CAME (Pr.):
Capri. 2° (508-11-59), ParamountOpéra, 9° 1073-34-37), Baint-Ambroias, 11° (700-89-16), ParamountGriacie, 13° (550-18-05), ParamountMontparnasse, 14° (32522-17),
L'EMPIRE OES SENS (Jap., v.o.)
(\*\*): Baizao, 8° (259-52-70),
L'ESPRIT OS LA BUCHE: (Esp.,
v.o.): Le Marais, 4° (378-47-86),



un film de Michèle Rosier MUSICHÉ PAR KEITH JARRETT JOUÉ PAR FRANÇOISE LEBRUN

STUDIO CUJAS A 14 h 15 - 16 h 35 - 18 h 55 - 21 h 15 GROS PLAN à 12 h sauf sam dim, s L'HISTOIRE D'ADELE H 20. RUE CUJAS 5° - 033-89-22

ĭax.⇔

THEL W.

FERDINAND. LE. RADICAL (AIL, v.o.): La Clef. F (337-90-90). Studio Git-le-Cour. 6 (326-50-25). Olympic. 14 (542-67-42).

La GERFFE ET LA OENT (Pr.: Montpermass) 83, 6 (544-14-37). Balzac. 26 (339-52-70). Gammont-Madsidna, 28 (773-56-03). Libertá. 12 (343-31-59). Cambronna. 15 (734-42-96).

L'HERITAGE (Rt., v.o.): Esint-Germain Studio, 5 (1633-42-72). Gammont Champs-Elystes. 26 (339-01-67). — V.f.: Impérial, 2 (742-72-52). Montparmasse. Pathá. 14 (128-65-13). Gammont-Convention, 15 (828-42-27). Honomandia. 28 (359-41-18). U.G.C. Opéra. 2 (251-50-32). Honomandia. 38 (359-41-18). U.G.C. Opéra. 2 (251-50-32). Header venue-Montpermasse. 15 (544-25-22). Les Tourelles. 20 (338-35). U.G.C. Opéra. 2 (251-50-32). Beander (Fr.): Rex. 2 (253-53-53). U.G.C. Opéra. 6 (325-71-06). Bretagne. 6 (222-57-97). Normandia. 38 (359-41-18). Helder. 8 (770-11-24). Mistral, 14 (838-52-43). Massic-Convention, 15 (828-20-54). Massic-Convention, 15 (828-20-54). Massic-Convention, 16 (828-20-54). Massic-Convention, 16 (828-20-54). Massic-Convention, 16 (828-20-54). Massic-Convention, 18 (828-20-54). Mistral, 14 (838-52-43). Mistral, 14 (838-62-43). Mistral, 14 (838-62

THE RESIDENCE OF THE RE

مولا والوعال والمستعدم الارتجاجون

4 5 5 5 5 5 E

The state of the s

The state of the s

The second secon

The same of the sa

Michigan Bulletin (22)

The second second

All who are the large than the large

---

Tiples to the second of the se

APPRIX SEEDS FOR LEADER S

FESTIVAL D'ÉTAMPES Pour la première fois eu Prance NEW LONDON CONSORT

INSTRUMENTS ANCIENS a MUSIQUE A L'EPOQUE OES PLANTAGENETS » Egias Saint-Gilles
Sainedi 7 mai, à 21 beures
Location : ches Durand,
4, place de la Madaleine, PARIS,
Tél. : 260-34-08 et 21-76.
Synd. d'Init. d'Etampes : 494-13-37.

COUSEE 3 - GAUNONT SUD GAUMONT RIVE GAUCHE CLICHY PATHE - GAUMONT OPERA **FLYSEES LINECLY - QUARTIER LATIN** OLYMPIC ENTREPOT

Périphéria : MULTICIRE Champigay "L'AVEU" à la fran-çaise, tel que le montre le très beau film de

Laurent Heynemann." JEAN SERGE BRETON IN NO LAURENT HEYNEMANN INTERDIT AUX MOINS DE 18 ANS

9 16 23 mai 1977 20 h 30. (Concerts Barg)

### HENRYK Salle Pleyel SZERYNG cisques Philips:

avec Yuri BOUKOFF plano Integrale des sonates de Beethoven pour violon et piano



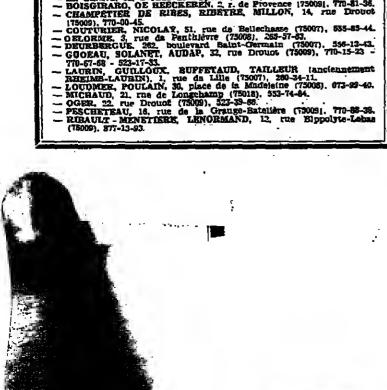

The second of th

Sent data sation

| This | Continue | Contin

(331-51-18); Olympic, 14° (542-57-41); Clichy Pathé, 18° (522-57-41).

A PRISON OU VIOL, (lim amèricain de Michael Miller (\*\*); vo.; Publicis Saint-Germain, de (222-72-30); Publicis Champs-Elysèes, 3° (720-76-23); vo.; Capri, 2° (508-11-68); Paramount Option of Common Option, 3° (073-24-37); Paramount Galarie, 13° (580-18-03); Paramount Galarie, 13° (580-18-03); Paramount Montparnasse, 14° (580-18-03); Paramount Montparnasse, 14° (580-18-03); Paramount Montparnasse, 14° (580-18-03); Paramount Maillot, 17° (738-24-24); Montin-Rouge, 18° (608-34-25). Impression of Charles, 18° (608-34-25). Impression of Charles, 18° (608-34-25). Angles of Henri Helman (\*); Saint-Germain Villaga, 5° (633-67-59); Saint-Lazara Pasquier, 8° (327-36-43). Angles of La Collombe, 11m français de Claude-Bernard Aubert (\*); Panthéon, 5° (633-15); Al O'Ilmé (734-43-96). Follywood Boulsvard, 8° (770-10-41); Cambronna, 15° (770-10-41); Cambronn

A Control of the cont

TACULES (A.) (\*)...v.o.: Bonl'.
ch. 5\* (033-48-29); Paramountraces, 8\* (339-49-34), L., Mar., J.;
v.f.: Paramount-Elyssee, 8\*
r. S. D.; Max-Linder, 9\* (07337); Paramount-Opera, 9\* (07337); Paramount-Bastille, 12\*
(530-18-03); Paramount-Orins, 14\* (540-45-39); Paramountintparname, 14\* (328-22-17);
ramount-Maillot, 17\* (753-24-24);
ramount-Montenarire, 18\* (50623); Convention-Saint-Charles,
v. (579-33-00). (579-33-00). TETE DE NORMANDE SAINT-(GE (CSI.) (\*\*) : Studio Médicie, (633-25-97) : Mac-Mahon, '17'

(32-37-37).

LETTE ST FRANCOIS (Fr.):
AINY - Palace. 5° (033-07-79);
anorde. 8° (359-92-84); Maraville.

(770-72-86); Nations. 12° (343-467); Montparnasse-Pathé. 14°
28-65-13); Gaumont - Snd. 14°

Les séances spéciales

Les séances spéciales

AU NOM DU PROGRES: Palais des

arts, 3º (272-62-98), à 12 h.

BONNIE AND CLYDE (A., v.o.) :

La Clef, 5º 337-90-90), à 12 h. et

24 h.

CRIA CUERVOS (esp. v.o.) : Les

Rancisch, 15º (283-98-75), h. sp.

LE OECAMERON (il., v.o.) : Les

Tourelles, 20º (636-51-66), sam, à

17 h.

LA FETE SAUVAGE (fr.) : Les Tou
relles, 20º mar. à 21 h.

LE LIMIER (A., v.o.) : Saint
Ambroise, 11º (700-89-16), mar. à

21 h.

HISTOTIRE D'ADELE H (fr.) : Studio

Cuias, 5º (033-89-22), à 12 h. (sf.

S. et D.).

L'ARRANGEMENT (A., v.o.) : La

Clef, 5º à 12 h. et 34 h.

LES 490 COUPS (fr.) : Saint-André
des-Arts, 6º à 12 h.

MEAN STERETS (A., v.o.) : Le

Beine, 5º (323-95-99), v. à 22 h.

PHANTOM OF THE PARADISE (A.,

v.o.) : Luxembourg, 6º (533-97-77),

à 10 h., 12 h. et 24 h.

LE PRIVE (A., v.o.) : Saint-André
des-Arts, 6º, à 12 h.

SANTHALA, NAISSANCE (fr.) :

SAINT-André-des-Arts, 6º, à 12 h.

EUN APRES-MIDI OE CRIEN (A.,

UN APRÈS-MIDI OE CRIEN (A.,

UN APRÈS-MIDI OE CRIEN (A.,

L.) et 13 h. UN APPRIS-MIDI OF CRIEN (A., V.o.) : La Clef, 5-, à 12 h. et 24 h.

Les festivals SEMAINE DU OEPARTEMENT CINE. MA OE L'UNIVERSITE DE VIN-

SEMAINE DU OEPARTEMÊNT CINEMA OE L'UNIVERSITS DE VINCENNES, Studio Galanda, S. (03372-71), mer., à partir de 14 h.;
courte métrages; leu, 14 h.; buffet
campagnard gratuit; 16 h.; Les
ismes et les intes de Mao qui n'en
peut mais; 18 h.; Comment ca
va ?; 20 h.; Num réconciliés;
22 h.; l'Usine du vampire; ven.,
14 b.; Lettre paysanne; 16 h.;
Nationalité immigré; 16 h.; les
Transpiantés, Wanuy, Ano nuevo;
20 h.; Franca, mère des arts, des
aumes et des lois, Yemen et
femmes; 22 h.; Perental, c 24,
Trobriand Cricket; sam., 9 h. 30;
montage de dispositives; 11 h. 30;
déhat sur la photographie; 14 b.;
All au pays des mervelles, Appartement an carré, TV; 16 h.; l'Ollvier; 16 h.; Hommage à Joris
ivens; 20 h.; Dn. film pour la
Résistance; 22 h.; Boulls, Stoma,
Boune Journés sanor Echo; dim,
14 h.; Corps perdu; 16 h.; la
Marsellislae; 18 h.; les Camisards;
30 h.; Eashima Paradise; 22 h.;
hai 74, Bonne chance, la France;
lun, 14 h.; Quand on aims la vie;
on va au cinéma; 16 h.; Vivs la
lutte des peuples de Guinée cap
vert; 18 h.; l'art naif en Ealui;
20 h.; NTA Pro; 22 h.; la Ligne
générale; en vidéo, mar., 14 h.;
Fleury-Mérogia, Tais-toi on crère;
16 h.; Eremple Dampierre, Boulevaki à Saint-Nalaire, Le moteur
a explosé, Nous ferons tous deux;
16 h. 30; 6 fois 2, Sur et sous la
communication; 21 h.; déhat sur
renseignament du chéma.
CENTRE NATIONAL D'ABT ET DE
CULTURE GÉORGES-POMPIDOU
(277-12-33), à 19 h.; Livret de
famille, Générique; à 15 h.; Michel
SEURONET, La Pagoda, 7e (70512-15), 14 h.; 16 h., et 18 h.; la
Mort etr es jardin; à 25 h. et 22 h.; SIGNORET, La Pagode, 7º (705-12-15), 14 h., 16 h., et 18 h.; la Mort etr es jardin : à 20 h. et 22 h.; Etat de siège. (633-5-97). Mac-Mahon, 177

10-24-51).

CHE PAS A MON GAZON (A).

L. Marcury, & (225-75-90); v.f.:
Framount-Opéra, & (073-34-34).

NSAMMERICA EXPRESS (A).

L. Elysées - Cinéma, & (225-190); v.f.: Cinémonde-Opéra, & (225-190); v.f.: Cinémonde-Opér of the paradise.

COMEDIS MUSICALES (V.O.), Action La Payette, 9° (878-80-50), Mascur est du tonneire, — Action Christina, 5° (325-85-78), Blanches colombes et vilains messivurs.
PESSTIGE DU CINEMA SOVIETIQUE (r.o.), Studio Marigny, 8°
(223-28-74) : Quand pessent les

s grandes reprises

cigones.

striblo 22, 18 (508-08-40) : la striblo 23, 18 (508-08-40) : la striblo 24, 18 (508-08-40) : la striblo 25, 18 (508-08-40) : la striblo 26, 18 (508-08-40) : la in seese dorte; 19 h. 15: Pilgrimage.
CHATELET - VICTORIA, 1= (50594-14), I: 12 h. 10: Immige do
& Faris; 14 h. 10: Immiges do
& Espar Hauser: 16 b. 5: Mass
Streets; 18 h. : Lenny. — II:
11 h. 50, la Grande Bouffe; 14 h.:
On achève bien les chevur;
19 h.: Tari Driver; 16 h. 10,
20 h. 20: Oriz Cuervos; 22 h. 15:
les Diables.

LE FESTIVAL DE NANCY

### A la recherche du geste

Après douze années d'eristence, le festival de Nancy acqueille le théâtre dansé. A vrai dire, il ne l'a jamais ignoré. Les spectacles traditionnels d'Orient et d'Afrique y avalent déjà leur place. Mais la danse restait la parente panvre. La reconnaître à part entière, c'est officialiser une évolution qui a est précipitée en quelques années.

L'aventure du théâtre moderne est partie d'une redécouverte cu corps. Grotowski, en libérant la voix du texte, a ouvert le chemin, comme le montre Jean-Marie Drot dans un film inédit en début de festival Le danse est directement concernée par cette remise en question, mals pas n'importe quelle danse : seule la modern dance américaine, où l'individu dott trouver son expression en lui-même, inventer sans cesse des mouvements et dire avec son corps des idées ou des sentiments, peut s'y associer. Aujourd'hui, cette danse est partie prenante dans de nouvelles formes de spec-tacle nées du déclaisonnement des arts scéniques; elle y apporte la science de la respiration, le rythme, une nouvelle mesure du temps et de l'espace, et surtout le e motion > — mot difficilement traduisible — cette vibration pro-duite pendant le trajectoire du

Dans le parc de la Pépinière. Il y avait cet eprès-midi là du.

solell at du va-et-vient. Des

machinistes dressalent, une es-

trade en piein air au milian d'un

cercie de panneaux sur lesquele

des ertistes latino-américales

pelgnent en fresques symbo-

liques les déchirements de leur continent, l'oppression de l'autre

Amérique : des jeunes gens venus de cette autra Amérique

se sont emparés de l'estrade. Ce n'était pas un coup d'Etat.

c'était prévu au programme. La Sen-Francisco Mime Troup (troupe contestataire) fait de

l'animation de rue. Quarante-

cinq minutes de chansons paro-diques et de plaisanteries an

anglais. Les epectateurs écoutent

un peu, fredonnent les airs

feolles, e'en vont; d'autres les

remptacent; un clown hilare en

les cailloux. Il a un nez rouge

en celluloid et les yeux bleus ce- Jango Edwards qui, lui

aussi, fait eas animations de

On l'a découvert à Nancy en

septembre dens un One man

show avec orchestrs. Il chan-

tait, dansalt, avaiait une livre de

chocolet, quelques choux crus

et autres babioles. Cette fols,

aux docks, il présente un apec-

tacle qui s'appelle Foolles, avec

des Anglais et des Hollandais,

les Friends Roadshow. Tout leur

est bon pour rire, sans algreur

ni mepris, d'un grand rire qui

casas les vitres et valeurs

etablies, qu'elles solent com-

merciales ou morales. Il y a de

l'obscénité partout, semblent-ils

dire; elors ils en tont (eur cheval de batsille. Mais, comme

ils ne sont pas choques euxmêmes, comme ils ne jugent pas, comme ils sont cans honte, ils

ne sont pas obscanes. Ce sont des rabelaisiens englo-saxons, c'est-à-cire désinvoltes. Le gro-tesque est pour eux une manière

de s'exprimer comme une eutre. Filen ne leur . schappe, 'lle

Pour rire

communication directe : en témoichamp limité du ballet proprement dit Dans la brêche ouverte
par les pionniers, toute une jeune
génération s'est engouffrée, beaucoup de femmes : Meredith Monk,
Carolyn Carlson, Jennifer Muller,
Thwyla. Tarp. et aussi Pina
Bausch : « Peut-on se permettre,
dit cette dernière, de gaspiller
notre précieux temps en se laissant mancaurrer par des diversions d'opérettes, comme si nous
avions d'opérettes, comme si
elle fent éance avigue de théâtre dansé adoptée à Nancy, et
qui peut recouvrir tout et n'importe quoi, n'a de valeur que si
elle tient compte de la recherche
gestuelle. C'est le dénominateur
commun de spectacles aussi différents que ls remuant Mwondo
théâtre du Zaïre, l'opéra de
Wuppertal ou le Chorea Bohemina de Prague. L'un d'entre
eux aura particulièrement marqué ce festival : la présentation
très attendue de la troupe de
Pina Bausch, qui jusqu'el semhialt répugner à sortir de Wuppertal. La version des « Sept Pé-

cèdent, le rocker qui se

donne des aemations avec sa

sono, le fille qui va dreguer

dans un bai, la strip-teaseuss

qui mange un oignon, le Christ

couronné de fleurs sur sa croix

flexible, le crooner qui se tord

On repert de plus bajle even les

danses lessives, l'errivée du Saint-Homme grassoulliet au

regerd opaque, coiffé d'une grende corbeille de fruits exo-

tiques... C'est du butlesque

survoité, de l'extravagance pure, sane la moindre émotion.

Tout est dans le geste, le

rythme, le déchainement de vitelité, tout se communique par

La théâire exprime la réalité

présente, et elle n'est pas encou-

pas. Meis Jango Edwarde sait donner à le réalité les couleurs

banolées du clown saque

baroque. Ouand on e'en va, couvert de confetti bleus, quand on

sort dans les rues noires, 'on

croise parfels un cortege sor-

tent d'un meeting où e été

débattue le eltuation des mineurs

de Lorreine. On se dépêche pour

arriver à temps à un eutre spec-

tecia, on se bouscula ou bien

on ve au Théâtre permanent. le

lieu de rencontre do festival. On

discute, on construit des ave-

nire féeriques dans une odeur

de frites, quelquefois on danse

avec un orchestre sud-américain

devant un bouddha en stuc

doré ou bien on retourne eux

docks, que la peinture rose des

murs et quelques plantes vertes transforment en guinguette. Après leur epectacle, entre

minuit et trois hauras, Jango Edwards et les Friends Road-show reçoivent. Il y a de le

musique et des gens en foule qui attendent, quémandent du rire et la manière de s'en servir.

COLETTE GODARD.

la Irénésie et le gag.

rageante. A Nancy. allieurs, le comique ne domine

et Kurt Weill, par la jeune cho-régraphe a fait l'effet d'un choc communication directe: en témoignent le théâtre laboratoire de
Cardiff ou l'acadèmie Ruchu de
Varsovie, également à Nancy.
En contrepartie, la danse a
gagné, à cet éclatement du
théâtre, de pouvoir sortir du
champ limité du ballet proprement dit. Dans la brèche ouverte
mar les nionniers toute pouverte
moderne, avant guerre, la c Table
verte » de son compatriote Kurt
Jooss. Pins Bausch reste fidèle
à l'expressionnisme allemand,
mais elle lui apporte une technique venue du jazz et de la danse
moderne, une dureté inquiétante
moderne, une dureté inquiétante

aussi frèle personne. On l'est aussi devant la solidité de son « Sacre du printemps » conçu comme un rituel et bâti comme une fugue. Même dans les ballets purs, le mouvement reste anguleux et

Après tant d'agression, les bal-lets de Pavel Smok paraissent un oasis de tendresse. On retronve avec pleisir ce Tchèque qui re-fait surface après un grand pas-sage à vide, avec un petit groupe de recherche. Un sourd désespoir court sous la sérénité et la finesse de ses œuves. Pavel Smok est de ses œuvres. Pavel Smok est un bon chorégraphe, mais il serait plus à sa place dans un festival

de danse. De même qu'Iris Scacchieri, dont la démonstration Scacchleri, dont la démonstration narcissique pour salons mondains a paru deplacée à Nuncy. Si le festival veut persèvérer dans une révélation d'un théâtre dansé contemporain, il devra arréilorer sa sélection, oar, à l'exception de Pina Bausch, on n'a rien vu d'original ou de nouveau sur le plau du langage chorégraphique.

Une exception : le Buto-Sha, dont le spectacle ne faisait pas partie du théâtre dansé. Il s'agit d'un groupe laponais qui utilise d'un groupe Japonais qui utilise l'entrainement de l'Aikl-do pour libèrer des forces inconscientes liberer des forces inconscientes généralement refoulées. Les corps des danseurs surchauffés par une technique de respiration explosent et se liberent dans des sauta et des déplacements d'un dynamisme communicatif. Le Buto-Sha se situe dans un courant de nondanse né dans les années 60 en réaction contre l'occidentalisation à outrance du ballet. Son évolution est à l'inverse de celle des Ballets de Changhal, qui ont trooré dans la danse classique une échappatoire à l'art traditionnel et qui ont eu à Nancy tionnel et qui ont eu à Nancy un succès de curiosité, sans plus. MARCELLE MICHEL

- Mone Zisswiller : Bijenx contemporains Bijoux de création COLLIERS ET BOUCLES D'OREILLES EXPOSITION DU 5 MAI AU 31 MAI 61, rue d'Auteuil 75016 Poris

GAUMONT CHAMPS-ELYSÉES v.o. - STUDIO SAINT-GERMAIN v.o. MONTPARNASSE PATHE y.o. et y.f. - GAUMONT CONVENTION IMPÉRIAL PATHÉ y.f. - ÉPINAY CENTRE - GAUMONT Eyry



MARIGNAN (vo) - QUINTETTE (vo) - DRAGON (vo) GAUMONT LÚMIÈRE (vf) - MONTPARNASSE PATHÉ (vf) CLICHY PATHÉ (vf) - FAUVETTE (vf) - CONVENTION (vf)

TRICYCLE Asnières - BELLE-EPINE - FRANÇAIS Enghion GAUMONT Évry - PATHÉ Champigny - FLANADES Sarcelles





Darre

### L'Opéra de Paris à Moscou

De notre correspondante Moscou. - Six mille Moscovites que le Ballet de l'Opèra doit lutter nnt réservé mercredi soir nu Palais

des congrès du Kremlin un nocueil choleureux zu Ballet de l'Opéra de Paris, qui présentait son premier spectacle, « lo Sylphide », dans lo. lois des congrès, porte Maillet... capitale soviétique. Le Ballet de Les trais demières représentation l'Opera vient de Leningrad où il n du Ballet de l'Opera nuront lleu donné sept représentations depuis toutefois ou Bolchoi. le 20 avril demier. L'Opèra de Poris qu . Seiza représentations sont préyues a Moscou dont malheureuse- annoncée lo nomination d'Oleg

un lieu Idéal pour les manifesta-100 ou à 150 mètres de l'immense scène, si l'on ne dispose pos des Instruments optiques les plus perfectionnés, on ne peut que deviner, dons la meilleur des cas, les mounom de la sacra-sainte réciprocité dans « l'Oiseau de feu ».

contre les espaces Infinis du Palai des congrès : le ballet du Bolchoi qui vient de terminer sa tournée à Paris, avait en effet dansé nu Pa L'Opèra de Poris qui était prrivé

à Leningrad le jour même où étalt

ment lo plupart ou Palais des Vinogradov à la direction du Kliev congrès qui constitue sans douté a reçu les plus vifs éloges de la un lieu idéal pour les manifesta- presse locale. C'est oinsi que pour tions politiques solennelles, mais la «Leninskoya Pravda», « la qui ne se prête guêre à la danse : à troupe parisienne o toutes les roisons d'être fière, cussi bien de ses donseurs étoiles que de son corps de ballet impeccable ». Le journol insiste tout particulièrement sur les prestations de Mile G. Tesmar dans vements des danseurs. C'est ou « Sylphide » et de Michel Denor

ON CŒUR

Mark . PAR.

ME MAR RESTRICTED AND THE **建筑丰富县的**(2013) (1.50m.)

> BOUKO CIEVE ST ROUGE (FL.):
>
> CIEVE ST ROUGE ( SZEK!

### ARTS ET SPECTACLES RADIO-TÉLÉVISION

### Murique

Un gala au profit de la recherche sur le cancer

### Anthologie de Richard Strauss

Donnée au profit des recherches sur le cancer poursuivies conjoin-tement en France par l'Institut Pasteur et en Israel par l'Insti-iut Weizmann des sciences, sous le haut patronage et la présidence de Mme Simone Veil, ministre de la santé et de la sécurité sociale, en présence de M. Mordechai Gazit, ambassadeur d'Israel en France, retransmise en direct par France-Musione, la soirée de gala France-Musique, la soirée de gala organisée ou Théâtre des Champs-Elysées, avec le gracieux concours de Moniserrat Caballé, de Léo-nard Bernstein et de l'Orchestre

nard Bernstein et de l'Orchestre national de France, aura connu le succès souhaité.
Le programme était entièrement consacré à Richard Strauss, qui depuis plus d'un demi-siècle est toujours l'homme de la situation, le musicien des grandes occasions. Officielle sans le montrer trop ciairement, moderne sans rien remettre en ovestion, sa musique ciatement, moderne sans rien re-mettre en question, sa musique exerce sur le public une étrange fascination qu'il faut bien accep-ter, même si elle paruit un peu louche. Avec Don Juan, cinq lieder, Till Eulenspiegel, la danse des sept volles et la scène finale

de Balomé, ce concert offratt une sorte d'anthologie du composi-teur.

que le miracle se produit ; mais les miracles ne se racontent pas, on sait seulement qu'ils ont eu lieu,

GÉRARD CONDE.

### Martti Talvela géant du lied

Une basse, quel que soit son Une basse, quel que soit son dgs, est toujours vouée au rôle de vieillard, de despote, de traitre ou de sage, au risque d'être frustrée de sa feunesse. Boris Hunding ou Sarastro, Martit Talvela apparaissalt lundi soir 2 mai à Radio-France dans un rôle qui lui convient admirablement, le sien ; celui d'un géant blond au léger collier de barbe entouvant un collier de barbe entourant un visage de chêne kalevalien, où les tratis en durs sillons s'attendris-sent ovec une fraicheur d'en/ant, une pudeur d'amoureuse, pour chanter les mélodies liquides, mélancoliques, en riches efflo-rescences intérieures, de Rachma-

A quarante-deux ans, Talvela est au sommet de son talent ; on connaît peu de voix aussi graves et aussi légères à la fois, merveuleusement homogènes et aussi souples que celle d'une soprano, ample, sereine et puissante, sans

comme associé étranger. M. Louis Leygue, dans son discours de réception, a retracé la carrière de son nouveau confrère dont l'œuvre, une peinture qu'on a appelée « réalisme magique » a fait l'objet, l'hiver dernier, d'une grande rétrospective au Metropolitan Museum de New-York

Séducteur en visite chez les dames, sensible et distingué, prestidigitateur (maître farceur, pensait Till au bout de sa corde), inventeur du kitsch en musique, et puis soudain, voilà qu'on ne trouve plus les mois : ce long monologue de Salomé, amoureux et cruel, point culminant d'une partition où maîtrise de la forme et nouveauté du langage réalisent un équilibre idéalement accordé aux forces contradictires du drame d'Oscar Wilde, cette psychanolyse lyrique où, qu'il s'agisse de Forchestration, des enchaînements harmoniques, de la syntaxe du discours, le « normal » ne subsiste plus qu'à l'état de souvenir. Il se passe quelque chose d'inoubliable qui donne du génie au public en stimulant les forces vives des interprètes. Et c'est alors que le miracle se produit; mais les

rien de cette apreté congénitule des basses qui semblent souvent tirer derrière elles toute une rame de métro.

Ce géant de force écrasante naguère, est devenu aujourd'hui un géant du lied, d'une expres-sion captivante, à la manière de Sion capriodite, a la ministre de Fischer-Dieskau, quand il chante Schubert, avec cette force ami-cale, fraternelle, ce phrasé accor-dé aux couleurs du poème, la vigueur et le bondissement du vigueur et le bondissement du Postillon Kronos, le chant désinvolte et à la bonne franquette du Bateller, ou le formidable Prométhée, la plus tragique image de la condition humains. Là, comme dans les Chants et danses de la mort de Moussorgsky (ou, a contrario, dans la Puce, théatre des exploits de tant de rustres grafillonneux et graveleux), Talvela concentre l'émotion à l'intérieur de ses moyens nocur rieur de ses moyens vocaux exceptionnels; elle sourd du grain A L'ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS

L'ACADÉMIE DES BOUX-ARTS

L'ACADÉMIE DES BOUX-ARTS

L'ACADÉMIE DES BOUX-ARTS

L'ACADÉMIE DES BOUX-AR

son accompagnateur, Ralf Gatho-ni, dont le toucher, profondément sensible, dépassait le piano pour atteindre à la racine de l'expres-

JACQUES LONCHAMPT.

### Enbref

Cinéma

 « UNE FEMME FATALE ». U.G.C. Danton, U.G.C. Marbeuf, les 3-Haussmann, U.G.C. Go-

Fetale. Anicée Alvine l'est' un peu comme una heroine de Pierre Benoît et, d'ellieurs, dens le film, son prénom, Anne, commence par un mand, elle le trompe, à Munich, evec un pilota français en stage : il e'agit d'une coproduction Iranco-bavaroise, ce qui complique l'adultère.

Jacques Doniol-Velcroze, dans ce trevail de commends, n'écheppe pas aux conventione. Du moins leu donne-t-fi une perure asthétique qui felt neitre un climat d'àtrangeté et de mort immenente. La mort vient rétablir l'ordre bourgeois. C'est aussi dene la logique des « romens de care ..

JACQUES SICLIER.

 LES VINGT ET UNE HEURES DE MUNICH ». — Quintette, Morignan (v.o.), A.B.C., Saint-Lazare Pasquier, Fauvette, Cambronne, Corovelle, Gaumont-Gambetta (v.f.).

Le récit, heure par heurs, de le tragique journée du 5 septembre 1972 à Munich. Un commando de huit Palestiniens appartenant à l'organiation Septembre noir s'introduit dans le village olympique et retient en otages neut membres de la délégation israélienne. Tractations sur le terrain et à l'échelon gouvernementage, l'Egypte ne veut pas être impli-quée dans l'affaire, le patron de la police municholse organise sur l'zérodrome de Fürstenleichrück une ombuscade. Tout e'achève par une affreuse tuerle.

Le réalisateur William A. Graham joue le carte de le neutralité diplomatique et de la reconstitution méticuleuse. Son film ressemble à un constat de gendarme : froid mais correct. A chacun sa part de resités. Colffé d'un chapeau blanc immaculé, plutôt bevard pour

un terrorieta, Franco Nero roule des yeux terribles quand le danger ap-proche. William Holden (le policier) est compact el solide. - Des quetrevingts films que l'ai tournés, dil-il, je ne suis tier que d'une dizeine d'entre eux. » Il n'est pas certain que les Vingt et Une Heures de Munich solent du nombre.

JEAN DE BARONCELLL

### Expositions

• « CEDRON ». - Are Conseil, 122, rue La Boétie.

La tristesse fait peut-être partie du fonds culturel argentin. On le retrouve dane les tangos traditionnels comm dans les peintures et dessins d'Alberto Cedron. On retrouve aussi le même asymétrie — temps, espa-ces, lignes, àlans et émotions, coupés à pelne nés, et pourtant installés é

Visages aux dents d'entants et aux courires de vieux, mains qui tripoten et ligotent, inextricablement mélés les objets de le vie quotidienne et le goût de la mort, le violence et la laideur subies et transmises de génération en génération, l'avenir evec d'anciennes puérilités. Méchancaté ? Il y e une force chez Cedron. qui vient de la matière, mais cette force est inquiète et la parodie, curieusement, porte allieurs.

Alberto Cedron, né en 1937 à Buenos-Aires, n'expose plus dans son pays depuis le coup d'État de 1955. Sa chronique sociale e'inscrit dans le mouvement de recherche d'une identité, aujourd'hui frainé, mais qui avait pris son ampleur sous le péronisme. Cedron e réalisé des fresques gigantesques de terre culte au Venez des sculptures de bols et de polyester au Brésil et en Argentine. fi montre lei una vingtaine de peintures et dessins, et de petites scuiptures. Il faut regarder surtout les dessins, contractés par un étrange emervelllement devant le nature et la rage

CATHERINE HUMBLOT.

Supprimer la publicité au petit écran?

LE GOUVERNEMENT JUGE LA PROPOSITION DE M. GASTON DEFFERRE « BIEN CURHEUSE »

Mercredi 4 mai, à l'Assemblée nationale, lors des questions au gouvernement, M. Chinaud, président du groupe R.I., a évoque la «suggestion» de M. Defferre, président du groupe socialiste (le Monde du 4 mai), de supprimer les recettes provenant de la publicité à la télévision. Il e'est interprés sur la façon dont serait cité à la télévision. Il s'est interrogé sur la façon dont serait
compensée cette perte au cas où
cette proposition serait retenue.
M. Poncelet, secrétaire d'Etat
chargé des relations avec le Parlement, a rappelé que le régime de
la publicité à la télévision est fixé
de façon précise par la loi et
qu'elle ne doit pas fournir plus de
25 % des recettes globales des
organismes de radio-télévision.
« A l'heure actuelle, a-t-il indiqué,
les spectateurs français n'ont à

organismes de radio - télévision.

« A l'heure actuelle, a-t-il indiqué, les spectateurs français n'ont à subir que treixe minutes de publicité par jour sur TF1 et Antenne 2: on ne peut donc dire que la publicité envahit nos écrans. »

Il a ensuite précisé : s La suppression des recettes publicitaires se solderait par une perte d'environ un miliard de francs. Pour la compenser, il faudrait ou bien suprimer l'une des trois chaînes, ou bien majorer la redevance de plus de 40 %, ce qui l'augmenterait de 70 P pour un récepteur en noir et blanc. Voul une proposition bien curieuse de la part de ceux qui, ces dernières années, n'ont famals voit la moindre augmentation de cette redevance. »

Le secrétaire d'Etat a ajouté : a Les partisans du programme commun souhaiteraient instituer aussi une tare sur les industries de radio-télévision. Ce n'est pas sérieux. Ces industries réalisent un chiffre d'alfaires de 4.8 milliards de francs. Pour compenser la perte de recettes, la tare en question devrait donc grever leur coût d'ou moins 20 %. Comme elles doivent faire face à une concurrence étrangère particulièrement dure, elles se trouvernent etiminées des circuits commerciaux, notamment des circuits internationaux. J'ajoute que, si on

raient éliminées des circuits com-merciaux, notamment des circuits internationaux. J'ajoute que, si on les nationalisait, le poids de la nouvelle taxe serait supporté par les contribuables. Vaudrait - il mieux instituer une taxe sur les achats de récepteurs ? », a deman-dé M. Poncelet. Pour compenser la perte d'un miliard, a-t-il concin, il jaudrait fixer cette taxe à 1000 francs au minimum, ce qui interdirait tout achat d'appareil en noir et blanc aux familles les plus modestes : une telle proposition n'est donc pas réaliste. »

### D'une chaîne à l'autre

ANTENNE 2 **EN DIRECT** DE LONDRES

• Le journal de 20 heures du samedi 7 mai sur Antenne 2 sera sament mai sur antenne 2 sera diffusé en direct de Londres, à l'occasion du « sommet » écono-mique réuni dans la capitale bri-tannique. Les correspondants de la deuxième chaîne en Amérique, en Allemagne, en Italia et en Grande - Bretagne analyseront autour de Jean-Pierre Elkabbach, les travaux de la conférence et la politique du Roysume-Uni.

UN « SPECIAL MOSAIQUE > SUR FR 3

● « Mosaïque », l'émission domi-nicale de FR 3 (10 h. 30 à 12 h.), produite par l'Office national pour la promotion culturelle des immigrès, sers précédée, à partir du 8 mai, d'un « spécial Mosaï-que » (10 h.-10 h. 30), composé de séquences d'information et de documents d'actualité en prove-nance d'Algèrie, de Tunisie, du Maroc, du Fortugal et de l'Italia.

TRIBUNES ET DEBATS

JEUDI 5 MAI - M. Roger-Gérard. Schwarizenberg est l'invité de Jacques Chancel à l'émission sur France-Inter à 17 heures e Radioscopie >.

- Le Comité pour l'indépendance et l'unité de la France, en la personne de son fondateur, M. Michel Debré, s'exprime à la Tribune itbre de FR 3, à 19 h. 40.

- Le CNIF. (Centre national des indépendants paysans) a la — Le C.N.I.P. (Centre national des indépendants paysans) a la parole sur Antenne 2, à 19 h. 45.

— MM. Georges Séguy, secrétaire général de la C.G.T., et Henri Alleg, euteur du livre la Question. dont a été tiré le film du même nom, sont invités au journal de Jean-Pierre Elkabbach sur Antenne 2, à 20 heures.

VENDREDI 6 MAI

— M. Guy Lengagne, maire (P.S.) de Boulogne, participe au magazine de France-Inter, à 13 heures.

— M. Pierre Mauroy, député (P.S.), maire de Lille, est l'invité de Jacques Chancel sur France-

de Jacques Chancel sur France-Inter, à 17 heures.

— La Libre Pensee dispose de la Tribune libre de FR 3, à 19 h. 40.

### Connaître la musique

. Il parsit difficile de consacrer un long magazine d'information show business sans reveler é combien s'élèvent les droits d'euteur et de compositeur sui la vente de chaque microsifion. Impossible dire-t-on. Pas du télévision. Cet exploit — car c'en est un - Jean-François Kahn l'e réussi devant nous, mercredi soir, sur Antenne 2.

Sane doute désireux de ne pas chiffres. Il avait invité au studio, ou fait interroger à domicile, divers représentants de maisons de disques, le président du Syndicat national des éditions phonographiques, celul de Pathé-Marconi, Eddy Barclay, tous très discrets our le chapitre, comme chacun sait. Est-ce leur faute e'ils n'ont pas la bosse des maths? Et très lyriques, quand Il s'agit de vanter leurs méthodes et leurs produits. De véritables artistes. Ces histoires de matraquage, de dessous de table, leur paraissent complétement déplacées, dépassées, des idées reçues, des clichés.

Eux-mêmes témoignent d'un

la langue française. On ne lance pas une nouvelle idole sur le ile expliqué : on l'envole — nuance — é le rencontre de ses futurs . fans ». On ne crée pas un besoin, on y répond au contraire. On combie un secret et frémissant espoir. Ainsi le public n'ettendait-il que le promotion, pardon le venue, du Jeune Enrique pour vivre heureux et fredonner en palx.

Quant aux enveloppes glissée dans les pochettes, de façon à retenir l'attention des « disques-jockey », pure légende, pure calomnie. Et quend ce serait, d'ailleurs ? Pourquoi s'en offusquer dans le domeine des variétés et ne pas e'en inquiéter dans celul du cinàma, du théatre ou de l'édition ? A les écouter, on avait l'impression que MM. Gaillmard, père el fils, croulsient sous les invitations On ne savait pas très blen... Par les auteure? Par les libraires? Alors que les admirateurs les plus enthoustastes, les plus elncères de Claude François n'euralent pas le droit de porter un foulard à sa grifle ? C'est jout de même înjuste, non ? Pierre Delanoà, ex-directes

Office v i

ister

and the state of

1 9 x 113 \$

.. ... 6 Marie

77.50

200

1 X 2 E

The Stiff

and the course of which the course of the course of

UATIME

DE DIRECTION

PARKET NE

Beigholds at

-

- See - See

Mac (marse)

WEAT ...

かれいカリア

WESTERN THE THE

Marie 1

PEG . (

HAN BAST

HIM!

(destable

MH \_W

A Maria Const.

Jana Islania

hands a . . .

les Carrolles

des programmes d'un poste periphérique et euteur d'un grand nombre de refraine à succès, enfin quelqu'un qui connaît la muelque, était là lui aussi. IL semblait sourcilier, treesailli sux innombrables - couses - qui ponctuaient ce concert de lamentations. Est-ce qu'on savait seu lement combien coûte - côté prix de revient, on était intariesable — le simple enregistre-ment d'un 45 tours? De 25 000 é 30 000 nouveaux france. Perfaitement. Et é comblen s'àlevalt le part de l'Etat ? A 33 %. Sane oublier celle du disquaire et... Et... et celle des compoelteurs, encore une fois, cette des euteurs, sans qui — Pierre Delancé l'e très lustement rappelé - il n'y surali rien, rien de rien, pas même un tiroircaisse? Alions, ellons, pas de question triviale. D'ellieurs, il se falsail tsrd : 23 h. 15 dějà. Comme le temps passe à parter

CLAUDE SARRAUTE.

pour ne rien dire.

JEUDI 5 MAI

CHAINE I : TFT

20 h. 30, Série : La ligne de démarcation (rediffusion), réal. J. Ertaud; 21 h. 20, Magazine d'information : Les mémoires télévisées de Richard Nixon. (Première partie : Watergate), interview : D. Frost; 22 h. 25, L'Apartheid, film d'Eric Durschmied, sur l'Afrique du Sud, commenté ensuite en direct par le professeur Barnard; 24 h., Journal.

CHAINE II : A 2

20 h. 30, Variétés : Un taxi dans Londres, de G. Lux, réal. G. Barrier : 21 h. 50, Emission de l'INA : Romamor, réal R. Zanchi.



22 h. 50, Journal CHAINE III : FR 3 20 h. 30, FILM (Les grands noms de l'his20 h 30 A2 RÉMY BRYCKA

ELLE DIT BLEU, ELLE DIT ROSE DISQUE POLYDOR/FAUVE PUMA Nº 2056 602

toire du cinéma), cycle Aspects du cinéma its-lien : LA LIGNE DU FLEUVE, de A. Scavarda (1976), avec O. Cucciolia, O. Orlando, V. de Gert, J. Hurt, J. Basehart.

FIGUR, J. DESCRAFT.

En 1943, un petit fuit traiten de buit aux réussit à énhapper aux S.S. venus strêtes sa famille, et part à truvers l'Italie et la France couvées, pour rejoindre son pèr à Londres.

Ca film est inédit en France.

- 22 h. 10, Journal

FRANCE-CULTURE

av D., Nouvesu repertoirs dramatique, par I. Attem a Tabula rasa a, ds C. Sternheim, réal J.-P. Colas, en E. Bierry, C. Micot, J. Leovrais, J. Launay, L. Radie 22 h. 30, Entretieus avec le poète Andre Prenne par B. Pingaud; 23 b., De la muit; 23 h. 50, Poèse; Bernard Vargaftig.

FRANCE-MUSIQUE : :

20 h. 30. En direct su studio 104 ! e le Pont de Soupirs », d'Offenbach, par le Nouvel Orchestre philise monique de Radio-France, dir. A. Myrat, avec M. Sas-chal, J. Girauseau. C. Læartel ; 23 b., Nou écrite Musique du Kurdistan ; 0 b 5. La musique ou musicien ... « Mahler prisonnier «, par C. Lust ; 1 k « 51 vous voyez Catherine », par J.-P. Gillarz.

VENDREDI 6 MAI

CHAINE I : TF 1

De 12 h. 15 à 20 h. 30, Programme ininter-rompu avec. à 16 h. 30, Sport : Championnat du monde de hockey sur glace (en différé de Vienne).

20 h. 30, Au théâtre ce soir : Les choutes, de Barillet et Crèdy, avec A. Sinigalia, E. Ker. O. Laure. J.-F. Calvé. B. Tiphaine.

Trous sours, leur complients, leurs chamailleries, leurs disputes : les e choutes ».

22 h. 20. Allons au cinéma. 23 h. 10. Journal.

CHAINE II : A 2

De 13 h. 35 à 20 h. 30, Programme ininter-rompu avec, à 18 h., Fenêtre sur... Zigzag (dieux et démons de l'Himalaya). 20 h. 30, Série : Un juge, un flic ; 21 h. 35, Littéraire : Apostrophes, de B. Pivot, eu direct du Festivai international du livre de Nice (Les best seillers fece à la critique).

du festivai international du ilve de Nice (Les best-sellers face à la critique) :

MM. Roger Borniche («l'Indic»). Bernard Clavel (« la Lumière du las») et Jacques Robert (« les Démons de midi») lace aux critiques Guy Dumur (« Nouvel Observateur»). Serger Roster (« Quinzame littérairs), Roger Roster (« Quinzame littérairs), Roger Gouze (auteur du « Bapar des latires »). . 22 h. 40, Journal.

22 h. 50, FILM (Cine-Club) : QUE VIVA MEXICO, de S. M. Eisenstein (1932) (rediffu-Fresque relatant l'histoire du Mezique depuis l'époque précolombienne et la colo-nisation espagnole jusqu'à la révolution de 1916. ae 1910. Montaga réalisé, en 1939, par Marie Seton, collaboratrica d'Eisenttein, avec d'admira-bles fragments des 80000 mètres de pelitcule tournés au Maxique par le réclisaité soviétique, et restés aux Efats-Unis. Ce l'és qui devait être e le plus beau du mondé : est, à jamais, inachevé.

CHAINE III: FR 3

20 h. 30, Magazine vendredi (Servio public) : L'hérltage, Enquête de Ph. Madelin Réal. Derri Berkani 21 h. 30, Les grandes batailles du passe H. de Turenne : Naseby, réal. A. Mollo.

Irenne: Nasoby, real. A. Monto.

Le 8 juin 1645, deux armées s'alfrontesi
viugt mille « parlementaires «, dirigis programmes de parlementaires », dirigis programmes de parlementaires « dirigis programmes de parlementaires ».

Ordres du roi Charles 1er. 22 h. 25, Journal.

FRANCE-CULTURE

15.00 STEEL SOUTHINGS IS A STEEL BOOM RANCE-CULIURE

20 h. Portrait : Pierre Mabille, par A. Adelmann

Bedéconverte du chiruryien, sociologue
esthéticlen, philosophe, qui mourut en Este
Avec la participation de Jean Hélion. Chaide
Antonetti, Luc de Heusch, Jeanne Mabille
Raphael Sorin.

22 h. 20. Entretien Raphael Sorin.

21 h. 30, Musique de chambre; 22 h. 30, Entretien.

Rvec le poète André Prénaod, par B. Pingaue; 23 h.

De la muit; 23 h. 50, Poésie : Bernard Vargaris.

FRANCE-MUSIQUE

29 h. 20, Le colo des collectionneurs : Sir Thomas Beecham, par D. Lamary; 21 b. 20, Cycle d'échames franco-alleme ods... Orchestre symphonique de Sant bruck, dir. H. Zender, svec C. Edinger, violon, R. Sales france, E. Bois, hautbols . « Bilsermusik pour le chief (W. Fortoer). « Concerto pour violon et orchestre se fineur » et « Cuvarture, scherzo si finale apris majsur », opus 25 (Bchumann). « Prismes. », pour finale apris hautbols, clarinette, harpe, percussions et orchestre (W. Forther): 23 h. 15. Cabartet du jazzi colling maillard; 0 h. 5. Le remouveau du folk hongrois par R. Ropis: 1 h. Beisis, par A. Almuro.

Découvrez les dernières nouveautés RADIO TV · HI FI 30 avril -15 mai - 10h à 19h

CHAQUE JOUR 1 POSTE TV A GAGNER NOMBREUX CADEAUX





### sitre la musique

AND DESCRIPTION OF THE PERSON THE RESERVE

Suffer Francis

 $\max_{i \in \mathcal{I}} p_{i,j}(x_i) \leq n + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 (1 + 2 ($ 

Part (c. BC.D. Per resp. 1780 AMERICAN IN THE PARTY OF Mr. Defer P. Mary Cartington

JEUDI 5 MAI

Manager (State A Service

Barry Lane.

es

MENDRED! & MAL

- L PG - 17-44 14 William I

~ ~

Fig. 1877 garage Care order of de position of the second of the se The state of the s

British of Ch.

Delanoe, etc.

delan Spiner - Salar Bother California 100 mg 100 mg mg TOWNS NOT A STREET THE PARTY AND TH POT A REP 年. 各位的数据 et celle de encora une se

in invade Date **发现,在一种** a truck to temps perse. Property Continues of the second of the seco CLAUDE SARRE

SON SO AS RÉMY B ELLE DIT BLEU, ELLE

colores cans gul.

7 1.52 IEEE

il ny auto is

Allons, allog

DISCUE POLYDOR FARE N 2056 60 A DOCUMENT

v +2

The second secon

FRANCE CULTURE

FRANCE MUSIQUE

VOUS ETES ENCORE JEUNE

- le goût du contect humain;
- une grande curiosité d'esprit, servi par l'esprit d'analyse et de synthèse;
- une bonne formation de base (HEO, ESSEC, Sup. de Co, Sc. Po);
- des ambitions personnelles que vous souhaites faire colneider avoc les ambitions d'une entreprise.

emploir régionaux

Nous sommes une des quotre premières sociétés de CRÉDIT BAIL MOBILIER, recherchant

UN ATTACHÉ DE DIRECTION

Apte, après formation au soin d'une équipe dyna-mique, à négocier des contrats de Crédit Bail en aldant les PME à résoudre leurs problèmes D'INVESTISSEMENT. Résidence grande ville de France.

Envoyer C.V. manuscrit et photo à nº 11.283, CONTESSE Publ. 20, av. Opéra, Paris (1=), qui tr.

IMPORTANTE SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE pour sa Direction Régionale du SUD: DOMICILIATION TOULOUSE LE RESPONSABLE COMMERCIAL

- NIVEAU DEMANDE :

- NIVEAU DEMANDE:

studes supérieures complétées par une expérieure commerciale immobilière à un écheion élevé de 5 ans minimum.

FONCTIONS:

- définition de programmes après réalisation d'études de marché:

- mise en œuvre d'une politique commerciale;

- direction et animation d'une équipe de vente

Adr. C.V., photo et prétent., sous n° 627.073 M, à Régie-Presse, 85 bis, rue Résumur, 75002 PARIS.

recrute sur Nire des diplômés de certaines

CERROS B IRECTIVITIS

Four frudes et réalisation techniques.

Senseismements, inscription :

Otraction des Tétécommunication :

Joulevard Joffré, Pièce 61, Senseismements de Lorraine, 2, boulevard Joffré, Pièce 61, Senseismements de Lorraine, 2, boulevard Joffré, Pièce 61, Senseismements de Lorraine, 2, pièce 61, Senseismement John Senseismement de Marchant Couramment de Marchant Couramment de Marchant Couramment de Parlaine expansion, rach.

UN GRAPHISTE DE HAUT NIVEAU et étaine de résidence : préf. Lyon, eventuellent, rég. Rhône-Alpes, de Publicht : 56, hventue du l'apprende du leur de résidence : préf. Lyon, eventuellent, rég. Rhône-Alpes, de Président - Wilson (34) Béziers possibilité fin 1977 début 1978.

IMPORTANTE SOCIETE

IMPORTANTE SOCIETE
recherche
pour son Asence de ROUEN,
INGENIEUR TECHNICO-COMM.
Illindrant ayant que que sannées
de protique pour la vente de
matériels éléctrotechniques:
H.T. B.T., automatismes élecroniques.
Ecr., n° 2.914, « le Monde » Publ.,
5, r. des Iteliens, 7542 Paris-9.
EUREXPRESS
11, rue A.-Lacrobr.

1976 Connaissances pratique techniques climatication (froid, électricité).

80,08

offres d'emploi

POUR FILIALE MAROC IMPORTANT GROUPE FRANÇAIS

INGÉNIEUR THERMICIEN

bureau d'études;
 organisation et conduite chantiers dans entreprises conditionnament d'air.

Nombreux déplacements. Permis de conduire indispensable. Poste actif dans société en expansion. Résidence : CASABLANCA.

Env. lettre men., avec c.v., sous le numéro ILSEL

Cabinet 4, rue Amiral Courbet leconte 75 116 PARIS

LOGISTA

Société de conseils, de services et d'assis-

ayant une expériance professionnelle d'environ deux ans, diplômés, pour des

mêms profil que ci-dessus, perlant très

bien l'anglais, ayant une connaissance

de l'allemand, pour travailler pendant

environ deux ans sur un contrat de

très grand intérêt en République Fédé-

Adresser C.V. et si possible sous pli personnel

en indiquant le salaire annuel brut souhaité

à Jacques FALGUIERE, Directeur Général, qui

examinera personnallament les candidatures. LOGISTA, 50, rue Arago, 92800 PUTEAUX.

IMPORTANT INVESTISSEUR

rele Allemande. Par le suite, ces ingénieurs pourront travailler en France ou à l'étranger suivant leur préférence.

interventions an région parisienne.

tance en informatique, recharche :

1º- Ingénieurs

2°- Ingénieurs

70,00

duit un facteur révolutionnaire dans la conception de la sécurité de l'épargne ou de l'investissement.

Avecuns équipe dynamique et compétente nous animons le lancement du "petit dernier" qui est en train de devanir un "GRAND" du marché da l'investissement des particuliers:

OFFRES D'EMPLOI

(la ligne colonne) -DEMANDES D'EMPLOI

CAPITALIX OU

Placards encadrès" 2 col. et +

offres d'emploi

EXPANSION

PROPOSITIONS COMMERC.

LE BON D'INVESTISSEMENT ET DE PREYOYANCE-PIERRE

dont les parformances défralent le monde - innombrable - des petits et des grands épargnants:

Parce que nous refuens la morosité et l'attentisme nous avons décidé de continuer à nous développer et de renforcer pour cela nos structures.

Les collaborateurs que nous recherchons doivent être jeunes, avec 23 ans au moins, être capables de démontrer leur dynamisms, avoir de l'ambition, mais accepter d'être jugės sur leurs rėsultats.

Si vous êtes capable de travailler en équipe Si vous avez une vraie mentalité de "gagneur écrivez-nous .

1' letira manuscrite à A. B. PUBLICITE réf. BE 555 13, bd des italiens - 75002 PARIS qui transmettra (Merci de bien vouloir préciser le référence)

-----ENTREPRISE MULTINATIONALE

. recherche

DE DISTRIBUTION EN PLEINE EXPANSION

EXPERT COMPTABLE possedant expérience moderne (informatique) pour diriger département comptabilité; pratique de la langue espagnole nécessaire.

Ecrire avec curriculum vitae es photo à : JAPAN TIME, 24, rue de Montmorency, 75003 Paris. INSTITUTIONNEL

poste stable dans son service d'études À un ANALYSTE FINANCIER

CONFIRMÉ service d'analyse d'un établissement financier français ou étranger.

Pratique da l'anglais indispensable, allemand ou espagnol, souhaité.

Adresser curriculum vitae, photo et prétantions sous référ. 11374, CONTESSE Publicité, 20, av. de l'Opéra, 73040 PARIS Cedex OL, q. transm.

REDACTEUR CORRESPONDANCIER RISQUES DIVERS
supérience dans come
Branche d'Assurance
NIVEAU
ou Sous-Chef

Ecrire evec C.V. et prétentions. no 4585, à : L.T.P., 31, bd Bonne-Nouvelle, 75002 Paris, q, l.

SOCIETE OMERA recherché pour ARGENTEUIL

AGENTS TECHNIQ. ELECTRONICIENS 8.T.S. ou D.U.T. electronique exigés, dégagés obligations mi litaires, pour études RADAR

Ecrire evec C.V. a OMERA, 49, ros Fardinand-Berthoud, 95100 ARGENTEUIL

SOCIETE OMERA Pour ARGENTEUIL INGENIEUR ELECTRO-E.S.E. ou équivalent pour bodes . HYPERFREQUENCES

Envoyer C.V. et photo à SFE OMERA. 49, rue Ferdinand-Bethoud, 95100 ARDENTEUIL

VIRIS - CONSEIL PROPER SON AU PACTYLO
CONNEISSENCE, de la vis sout.
24 ens min.
Domicile 14" ou environe.
SITUATION EVDLUTIVE.
Tél. 531-43-44 ou SN-45-59.

Cle D'ASSURANCES recherche pour son SERVICE PRODUCTION AUTOMOBILE REDACTEUR CORRESPONDANCIER NIVEAU SU SOUS-CHEF

leo de fravell : CLICHY. Ecrire avec C.V. et prétentions s/no 4.57; % : L.T.P., 31, be Bonne-Nouvelle, 75002 Paris, q. t

Centre Haspitalier de Courbevole (92) recrute
INFIRMIERE (bloc speratolre)
INFIRMIERS (TERES) SOCIETE DE TRAVAIL ATTACHÉ CCIAL

ATIALIE LUAL
experience professionnelle exigée
et contrèleble, capable de réeliser immédialement un CA.
minim. correspondant à 5.00 h.
de traveil fecturées par mois.
Rémainération en rapport. Téléphoner pour R.-V.: 770-75-57.
S.A. H.L.M. recherche

CONTENTIEUX JEUNE CADRE

JURIDOUE
La rémanération sera fonctio
de l'expérience. Adresser C.V
manuscrit + photo à T.F.P.
45 tor, rue de la Vanna.
92120 MONTROUGE. BANQUE INTERNATIONALE

FIRE CADES
DE FORMATION JURIDIQUE
et ayant experience minimum
de 3 à 4 ans dans les opérations
finencières internationales.

Ecrire avec C.V. et prétention sous référence 7.69, P. LICHAU S.A., 10, rue de Louvois, 75069 PARIS CEDEX 02, qui t RESPONSABLE DE GESTION
ria banque, statistic
s, Homme de prefere

073:17-63 SOCIETE SIDERURGIQUE SERVICE COMMERCIAL PARLS VENDEUR DYNAMIQUE ayani S ans min. exper. vente clientile. utilisateurs produits tongs, acters carbone ou alfiés. Paste comportant visites clients et répociations.

Envoyer CV, evec prétentions salaire brut aimuel, 33 nº 8.224, § L.T.P., 37, bd Borna-Nouvelle, 75002 PARIS.

Bureau d'Eludes Peris (12+) comprable 2ª schelen
Comprablité sénérale
Comprablité sénérale
Ferturation
Formation sur ordinateur Ecr. O.P.F. (no 2.86), 2, rue de Sèze, 75009 PARIS, qui transm.

Importante société Battenant et Traveux Publics. C.A. 200 mili Ilona de Stance, recherche : DIRECTEIR GÉNÉRAL

Un minimum de 7 ens d'expérience dans les techniques comptables bancaires, rapports C.C.B. et Benque de France. Une bonne connaissance de l'Anglais (lu, écrit, parlé, Indispensable). La préférence sera donnée au candidat avent l'expérience de la comptabilité sur ordinateur.

Una bonne formation comptable.

Le candidat devra avoir :

ANNONCES CLASSEES

offres d'emploi

Rémunération en rapport avec les compétences, Veuillez envoyer C.V. et prétentions eu Chef du Personnel, 12, avenue Hoche, Paris-8.

Le poste comporte des responsabilités impor-

offres d'emploi

FIRST NATIONAL BANK OF CHICAGO

**PARIS** 

recharche

Adjoint au chef comptable

ÉTABLISSEMENT FINANCIER DE CRÉDIT-BAIL DE PREMIER PLAN (quartier Opéra) recherche

> L'Adjoint du Directeur de ses Services Contentieux

I VOUS AVEZ:

Une solide appér, de la négociation acquise soit dans une entraprise industrialle, soit dans un cabinet d'avocats d'affaires;

Le goût de l'ammation d'une équipe, de l'organisation administrative d'un service;

Une solide formation juridique (minimum Licence en Dreit).

Ecrire avec C.V. manuscrit, photo et prétentions, n° 11.252, CONTESSE Publicité, 20, avenue de l'Opéra, 75040 PAEIS Cedex 01.

IMPORTANTE SOCIÉTÉ **TÉLÉCOMMUNICATIONS** recharche

INGÉNIEUR TECHNICO-COMMERCIAL

position II

pour prospection. Vente at suivi des affaires dans le domaine de la THLEINFORMATIQUE. Commais-sance du marché de l'Informatique et expérience commerciale nécessaires. Anglais souhaitable. Lieu de travail : Paris - Brafs déplacements. Adresser curric. vitae at prétentions sous n° 11.418, CONTESSE Publ. 20. av. Opéra, Paris (1°), qui tr.

RECNERCHE

COLLABORATEUR - Me formation gre - E.S.C. on autre.

Rémunération selon compétence Env. CV., photo, prétentions à 1º 1 W3.761 M Régie-Presse ils bis, rue Résumur, Paris-2º

Notre succès sere le vôtre vous trouverez chez nous une opportunité de carrière basée sur LA VALEUR

SI 27 ans minimum. Libre repidement. Yous disposez volture at the phone. Nous vous offrons formation. Rémunération très motivente. Possibilité promotion rapide Un premier contact sa prend JEUDI 5, VENDR. 6, 9 à 19 h. auprès M. DIBOIS, 185 - 03 - 45

auprès M. DIBOIS, 185-10-45.

Organ, sestion financière (Re) coutral 7 nots à CHEF GRDUPE COMPTABLE BRAID consolidés, Fosions. Envoyer C.V., préfentions, à PRODEST, 25, r. L. Boetre (Re) Distributeur Burroughs Anfilles rech. pour Guadeloupe rech. pour Guadeloupe Technicien compét. L. 2000/L. POU EIN. C.V. of Brit. à Botroughs, 27, rue Cazolfe, 9720 Ford-de-France - MARTINIQUE

ATELIERS GS.P.MACHINES-OUTILS

JNES-INGÉNIEURS-ELECTRONICIENS evant il possible, 2 à 3 ans d'expérience en Cées numériques et machines-oullis. Ecrire: SCE OU PERSONNEL Abeliers G.S.P. 124, boulevard de Verdun 92402 COURGEVOIE SOCIETE D'ASSURANCES ERCHECTAS RESPORSABLE SURVEILLANCE ET SECURITE

Ce poste conviendralt à ancies pompier ou policier ou militaire CONTINUE

ECT. UP latire 2 in 906 4 in Monde - Publ. 5, rue der Italiens, 7547 Paris-9e, q. transm.
Discretion obsolve assurée. 27002 PARIS, qui transmetita. STE FRANÇAISE D'ETUDES ET REALISATIONS IMPTS ENSEMBLES INDUSTRIELS rech. pour son slope à Parts (près proche bantieue sud)

EMPLOYÉE

pour service comptebilité
avant bonne connaissance complable et si possible expérience
du braltement mécanographiqua
pour vérification
et enregistrement de dépenses.
Poste demandant beaucoup
d'ordre, de méthode
et le sens des contects.
Ecr. kv. C.V. 5/n° 2571 à P. LiCHAU S.A.(B., r. Louvels, 75063
Paris Cadex tiz qui Iransmettra.

Societé d'ASSURANCES recherche RESPONSABLE SURVEILLANCE of SECURITE

SOCIRTE DE SERVICES ET CONSEILS en INFORMATIQUE Banileue DUEST recherche INGÉNIEURS

3 6 ans d'expérience des systèmes temps réel. MITRA et LT.R. SOLAR sponibles immédiatement. Adresser C.V. al prétonions s réf. ESATR (ment/envalop.), EMPLOIS ET CARRIERES, 30, rue Vernet, PARIS-8°.

IMPTE STE SITUEE DANS ROZMA-ZOAZ-BOIZ COMPTABLE CONFIDME
esponsable d'une équipe de
personnes, sonnelssances
informatique appréciées.

invoyer C.V. avec pretentions AURATET no 670, 15, rue felbeut, PARIS-P, qui iransmu ECDLE SECOND DEGRE
10" arrot - rech pour 77-78
PROPESSEURS

LIMMOSILIER "Placards encadrés" Double Insertion "Placards encadrés" L'AGENDA DU MONDE

32.03 34,00 38,89 38,00 43,47 40,00 45.78 28,00 32.03

REPRODUCTION INTERDITE

POUR RÉGION NORD

- Formation rémunérée.
- Tous evantages society cadre.
- Salaire ula aux résultats,
- Volture indispensable.
- Vocances assurées.

secrétaires

Secrétaire

de direction GROUPE FRANÇAIS DE MOYENNE LAPORTANCE

SECRÉTAIRE DE DIRECTION DE PREMIER DRORE

Décendant en partie de le Direction Générale de Paris ANGLAIS et ALLEMAND souh. Sens aigu des responsabilités. Bonne présentation, auns des contacts Humains et des relations avec administrations nicessaires. Logement Possible. Appointements annuels 60,000 F. Ecrire sous rét. no 1,072, à : INTER P.A. - 8,P. 506. 75066 Paris Cédex 02, qui tr.

Dactolo Société multinationale rech. pour son Service Publicité proximité Place Cischy UNE JEUNE

DACTYLO BILINGUE ANGLAIS-FRANÇAIS Adresser C.V. of preferrious in 11.287, CONTESSE Publiche ED, ev. de l'Opéra, PARIS-1-1

représent.

demande

traductions

enseignem.

Vacances anglaises, séjours d'études et séjours libres, pour Jeunes et Adultes, CLUB anglais à Paris : 033-01-72 COURS DE VACANCES MES MAHERES DE 170 à 114 PEDAGOGIE MODERNE. 75680 PARIS CEDEX 14.

cours

et leçons Étudiante rech, Professeur grégé pr soutenir préparation orale do CAPES de lettres classiques - Tél. : 542-22-22

proposit.com. . capitaux

Jno Pme dynamia., 22 a., cétib. 7 a. de prométion immobilière. ch. Club vacances un Asence de voyage susceptibles d'étiro intéressés pour réalisation léées nouvelles, croisières en Grèce. Ecrire à no 7 073,779 M. REGIE-PRESSE, 85 bis, rue Réaumur, 75002 Paris

Pour réseau national de vente-rech, associé evec expérience cciele et apport 500,000 pour de-venir P.-D.G. majoriteire, Rep-ports 200 à 500,000/an. Sièce transférable. Réferences av. ir lettre à Navas Marseille 47659.

emploi

POUR TROUVER

UN EMPLOI CENTRE D'INFORMATION
SUR L'EMPLOI (association
sans but lucratif) vous propose
GUIDE COMPLET (230 pages).
Extraits du sommaire;
e Les 3 types de C.V.: rédaction, exemples, erreurs à éviler.

eractions detailers.

Réussir entretiens, interviews.

Les bounes réponses aux tests.

Emplois tes plus demandés:

Ves droits, lois et accores.

Pour informations, écr. CIDEM,

6, sq. Monsigny, 78-Le Chesnay.

demandes d'emploi

J. fme 31 a., 8.T.S.S., ch. posta responsabilities, relations publi-ques, pressa, publicité. 344-01-87. Nomme 40 ans. espér. 10 ans. conditionnement/climatisation et Conditionnement/climatisation et 10 ans chef pupilraur NUIT IRIS 50 important centre de Calcul Marine pellenela cherche poste jour PUPITREUR ou ontrellen dépannage conditionnement/climatisation, préférence Paris, benilese Est.

Disponible repidement.
Faira offre à M. SINFRAY,
4, rue du 8ac,

4, rue du Bac.

DOCUMENTALISTE exper., 2 4. dans cinéma, liation contrat distribution, Recherche EMPLOI EVOLUTIE

INFORMATICIEN

YOUR MAN IN SCANDINAVIA
Français 35 a., inst, au Danemerk dep. 1986, eoo. conf. de tomerk dep. 1986, eoo. conf. de tovente av. toildes relad, d'affeit,
ch. représentation ou autre pour
la Scandinavie. Ecrire à
la Senadinavie. Ecrire à
Jean FORNET
Toevuesvel la DK-200
Copenhague S Danemerk

S Danemerk

Toevuesvel S Danemerk

DIRECTEUR GENERAL

Spécialisé on gestion at reprod'affaires en difficultés ou de le lancement de assiva et Gode expérience de relations avec parteneires sociaux.

Bres connaissances des pays étrangers.

Diplômé E.S.S.E.C.

Récherche poste à hauta responsabilité dans lequel des difficult. Seront à surmonter. Ecr. nº 8884 • le Monde • Pub. 5, r. des Itellens, 75427 Paris-9•. INGENIEUR ENSEETHT 26 ans.

EXPERT-COMPTABLE CAPTE I - UNT? I - IL.

Grande expérience comptable, financiere, administrative, luridique, fiscale informatieux rech, emploi à lemps partiel pour assistance direction générale.

P.M.E. Paris si région parisienne. Ecrire à nº 8 103, CONTESSE PUBLICITE, 20, avenus d'el'Opèra, Parisier.

e Ves droits, lois et accoréa.
Pour informations, écr. CIDEM, é, so, Monsigny, 78-Le Chesnay.

OCCASIONS

LIVRES. Achet comptant à demicile, LAFFITTE, 13, rue de Buci 187). Tétiph. 326-83-28.

Répurmus - 75002 Paris, qui tr.

representation offres SOCIETE DEDITIONS MEDICALES RECHERCHE

REPRÉSENTANT EXCLUSIF

Expérience du milieu médical nécessaire pour rante à professionnels.

Env. lettre man., curriculum vitas et photo, à : M. J. VOISARD -- M.L.S. - E.T., 123, rue d'Alésia - 75014 PARIS.

J. 34 a., prop. lettr. C.A.F.B. BIL. ANGLAIS REDACTRICE administr. al cclaia

Formation Télécorn,
Anglais courant, large expérience Télécorn, el Informatique, notamm, SOFT, HARD, OpéraUons et rompu contacts plus haut niveau et plen européen avec constructeurs, etc. Etudie toutes propositions, ... Ecrira n° T 73.85 M. REGIE-PRESSE, 85 bls., rua Résumur, PARIS-2.

Comptable qualifié 7 ans expérimm, entrep., ch. posta respons Tél. : 207-73-74, après 19 h. Exing, mec. princ. marine eat.
AM TP retraité, longue expér.
Atrique/rancoph. Spécialités ;
organ, direct, gestion parc à
matér. TP, transp., ind., noval,

sauf si commission longue durée.

J.F. expér. 15 a. commerce et socrétarial direction, actuel, en posta, refuse s'ennuyer S joure par sem., rech. situation motiv. Ecc. nº 913. • le Monde • Pub. 5, r. des Italions, 75427 Paris-9.

H. 31 ens, CAPASE - 7 ans axpérience animetion, pestion, dir. equipements socio-éducalits etchires de vacances chercha poste è responsabilité
au les septembre.

Ecn. nº 8916 • le Monde • Pub. 5, r. des Italiens, 75427 Paris-9e.

N. 25 , Bac G3 - IUT Gestion distribution, 2º année da licence en droit, Anglais, Espagnol.

3 ens d'enseignement on Droit - Economie, Ventre el Gestion

1 an agont commercial.

herche piace sédonlaire evec responsabilités el contact hum.

Eludie toute proposition.

Ecr. nº 6486 e le Monde » Pub.

5, r. des Italiens, 75427 Paris-9e.

DIRECTEUR GENERAL

• Spécialise on gestion et repr.

5, r. des Itellens, 73-27 Paris-9.

INGENIEUR ENSEEIHT 25 ans ELECTRONICIEN
ch. PROVINCE ou ETRANGER situation bureau d'études, production ou informatique. Libre de suite, cr. Ag. Haves, B.P. 88

56003 VANNES Cedex 5/1-61. 2961
Pharmacion, 33 e., exp. anglais espagnol, dud. ties propositions étrenger et outre-mer.
ECr. Agence HAVAS, B.P. 1366
76065 LE HAVRE Cedex 3/n° 5255

CONSEILLER CONJUGAL
ET FAMILIAL
CNEF SERVICE EDUCATIF
ch. vacation ou poste à mi-tps ds secteur hospilailer public ou privé. Départem. : 23, 78, 71, 75.
Ec. n° T 073503 M, Régie-Presse
85 bis, rue Réaumur, Peris-2°

SRV. JURIDIOUE
Jne Fine 34 ans Lic. DROIT
anglels cour, long, expérience
notarlele, recherche situation de
service jurid. Entrepr. Paris,
Ecr. nº 11 333 Contesse Publicité
20, av. Opéra, Paris-19r qui tr.

COLONIE SANITAIRE

2 MEDECINS Du 3 juliet 2 De 3 juliet 2 de 2001 77 Tel. 935-11 24

Du 25 avril au 25 mai

LE DEPARTEMENT

OCCASION DES

**USINES CITROEN** 

vous propose un grand choix

de voitures

qui viennent d'être révisées

dans ses ateliers.

- 100 DS ou ID toutes années

Livraison immédiate. Crédit.

Garantie. Reprise.

DÉPARTEMENT OCCASION DES USINES CITROEN 10, place Étienne Pernet 75015 Paris. Tél. 532.70.00.
 50, boulevard Jourdan 75014 Paris. Tél. 589.49.89.

59 bis, ovenue Jean Jaurès 75019 Parts. Tél. 208.86.60.

Il s'agit exclusivement de

de 12.000 à 25.000 F

de 9.000 à 22.000 F

**EUROPAUTO** 

133, Av. G. Clemenceau

92.NANTERRE

100 GS toutes années

**ETOILE AUTO** 

CONCESSIONNAIRE

MERCEDES-BENZ

GARANTIE ETOILE

Ses reprises sélectionnies ALFA DUETTO 1974, bleue DS 22, 74, Pallas, bleu mêt Ford Capri 75, 2,500, rouge Lancia Fulvia 71, grise 504 1975, Ivoire

**739-97-40** 

box parking

### vente 5 à 7 C.V.

304 S COUPÉ 74 128 4 ptes Servo.... 6 000 1303 73 impec..... 6 000 1303 73 impec..... 6 000 100 Niepca. T.: 734-734 64. GS bk 76 exp. 1220... 525-81-64. GS bk 76 exp. 1220... 525-81-64. GS bk 76 exp. 1220... 553-28-51. GS Pallas exp. 76... 553-28-51. FR TS, TO, 75, avec 2 000 F. R5 TL, 74, evec 2 000 F. R4 export, 73, avec 1 500 F. TEL..: 930-06-82. FIAT 127, 32 p., 76, avec 2 600 F. TEL... 542-69-21.

PAX - MAZDA
Nouvelles 6 et 7 CV
480 F moyenne
737 F moyenne
mensuelle
Nouveau coupé 2 + 2.
GARANTIE PAX 2 ANS
3, rue de Rome, 17-, 924-76-8 8 à 11 C.V.

ALFA NUOVA 1600 - 77 stat neuf, 24 000 km, credit. TEL : 845-91-44. MAZDA COUPÉ 929 non immatriculé, 1 000 km, paranti neuf. Tél. 845-91-44. 504 AUTOMATIQUE 74

P.E.A. 636-96-68.

Tayota Celica 75 avec 3 000 F. AUTOI 100 LS automatique 76 evec 1900 F. Téléph. : 542-69-21 DS 20 Pallas 77...... 589-28-51 Volvo 164 ov. dr. 977 539-28-51 S. 1380 GT exp. 77. 727-64-64 OSpécial 74 ét. nf. 532-28-51 B M W 2002 1973 moteur eur 0 km sous garantia BMW (facturel TEL. 224-11-50.

2007 touring T.O. - 74

2002 touring T.O. - 74
Etat exceptionnel 12 à 16 C.V. MW coup4 75 300 CS1 Impec. MW 520 75. Aercedes Bourges 15-36 70-03-59. MERCEDES 200 SE B.A... 73
MERCEDES 200 SE B.A... 73
MERCEDES 250 CE B.A... 70
MERCEDES 250 CE B.A... 70
MERCEDES 250 SE .... 68
15-19, rue Niepce, T.: 734-73-99.

+ de 16 C.V. FERRARI 365 GT C4 14 000 km, toutes options. 28, bd de l'Hôpital, Paris-5 Tél.: 787-73-88/787-26-79. ROLLS ROYCE PHANTON 6 8 pt., étal et prix exception. JEAN CHARLES. T. : 525-38-83. MUSTANG II MACN I 8,000 km - 74 utes options, Tel. : 206-124

**JAGUAR** cimatiseur, marron... 2 L., B.A., 33 000 km 2 L., B.A. tnarron... 1 L., B.A. gris métal r Soysreign 4,2 L.,.. série T. 65 000 km... NVES DISPONIBLES

automobile/

BARAL S.A. bd Répub. LA GARENNE Tél.: 781-94-98/781-91-81. CADILLAC BROUGHAM 72 toutes options révisée al garantie. Tél. : 306-91-90/567-64-19 MERCEDES 126 W 116 Ties options 73 bd de l'Hôpital, Parls-5 Tél.: 707-73-33/787-26-79. ROVER 3500 automatique 72 - 12° main crédit possible. Tél. : 575-28-36 JAGUAR 30.000 km 76, comme seuve. T. : 575-30-76

MERCEDES 350 St. 72 cabriolet H.T. bleu métailisé. Crédit possible. Tél. : 579-30-20 Société changeant de direction est obligée de résiller contrai d'achat de B.M.W. 6 CYLINDRES DEUVES 1977. Dechandez : CONDITIONS SPÉCIALES AL CANIEL, téléph. 609-71-

FORD STATION WASON Country Square 32 CV, 1973, places, bleu metall, faux bo at bleu B.A. air condition achat

ACHÈTE COMPTANT RS - R12 - 104 - 504 FIAT 125 - 131 - 132 TELEPN. : 677-30-82 **ROLLS SHADOW 74** L.POTACHE concessionnaire AUSTIN-TRIUMPH-JAGUAR-ROVER

allegro 1100 19.165 F. T.T.C. avec 520 F.

le meilleur rapport qualité prix 56 Rue Fondary - 15° 579-81-51 25bis Rue Boulard-11e306-35-50

> CIETE DU Garage VALLEJO

119,121, Av. J. Jaures 95.ARCENTEULL

diver MERCEDES NEUF et OCCASION

automobiles

32 bis Route de la Reine 92 Baulogne 603 50,50 CENTRE OCC. CONFIANCE
RESTELLINI ET FILS
404 - 504 - 304 - 194
Crédit lessing garantie totals
Location courte et longue duriée
35, AV. GALLIENI (RN4)
94 JOINVILLE - 886-30-30.

230 F PAR MOIS R 12 TL 1301 SPECIAL

340 F PAR MOIS 204 bisniche R 16 TL 1971 et 500 F PAR MOIS
BREAK R 12 TL 1974
R 72 TS 1973
FORO-GXL coupé, radio 1973
FORD XL 4 ptes mét. 1973
TELEPH. 325-51-90.

**AUTOBIANCHI** 

Speciales vacances
TRAITE A 60 JOURS
A PARTIR DE A PARTIR DE

500 F + CREDIT

R4 GL 72 très belle ... 19 000

R12 break 73, 35 000 km 14 500

100 break GL 74 ... 8 000

P5 breack Club 74 ... 8 000

P5 breack Club 75 ... 18 000

P18 127 74, 3 ptes ... 8 000

S 21 1'\* main ... 3 500

S 21 1r\* main ... 3 500

CADETT très belle ... 2 500

CADETT très belle ... 2 500 Tél.: 845-91-44 ALFA ROMEO 16, 5, r de la tour, 870.06.04

SI vous désirez investir près LA GEFENSE nous vous offrons une áffaire de qualité, d'excellent rapport : 50 boxes et parkings' actuen-ment louis 3 600 P par mois. 450 000 F. T. 958-19-22/976-33-84. Agent RENAULT SCB POZZI ferrari 7554 Alfa Romeo 102 AVENUE FOCH 94 100 SAINT MAUR

885 45 55

VOLVO

DAF

SALES DISPOSIT

OUEST - AUTOS

AMA

143, rue Anatole-France

92300 LEVALLOIS

Tel.: 757.17.25

SPECIALISTE

dans la vente

toutes marques.

voitures en hors taxe

655-37-3



MERCEDES BENZ LONGCHAMP Exposition voitures SELECTIONNÉES 80, rue de Longchamp 75016 Paris - tel 2553.57.35 - 553.44.35

La garantie "Etoile" est un label de qualité Mercedes. Un contrôle extrêmement ngoureux selectionne les véhicules, vendus avec une garantie de six mois/10 000 km sur moteur, embrayage, boîtes de vitesses, enc. pièces et main d'œuvre.

### L'immobilier

CONCESSIONNAIRES

Garage COLBERT

10, Rue de la Celle

954-58-22

78.Le CHESNAY

appartements vente BOIS VINCE-INES TREET,
4 Pièces, grand standing, box,
345,000 F. Téléphone : 607-57-15.

11e, Fg-St-Antoine, duplex 170 m2 +
3 ch.). gr. travx falts, Prix intèressant. 539-28-77, après. 18 h. Paris Rive droite

AV. PARMENTIER 4 pces Tt cft m2 env. Balcon. Imm. p. de 380.000 F. — Tél. : 357-86-36. \*\*No PARTECULER\*\* TI cft to 300.00 F. -- Tell.: 357.86-35.

4e imm. 1930. Soleodide 3-4 P. (double living. 2 chbresh, acc. Chauff. centrel, detoration ratifice, moderne, cheminée.

\*\*RARCAMENTALEMENTALE Prés RAIRCAMESNIL Prés RAIRCAMESNIL Prés RAIRCAMESNIL Prés RAIRCAMESNIL Prés RAIRCAMESNIL Prés Répart province, 395.000 F. BERNARD - 603-78-57

\*\*MARAIS Rue du Poltou Patres, Longla. 1sr ét. 428-55-69.

\*\*JAMIN - RANFLAGH\*\*

Immeuble pierre de taitle, 1930

\*\*RUE VAUVENARGUES

\*\*RUE

IMMENS LOGGIS, IN C. GUILDAY.

JAMIN - RANELAGH
Immentite perre de taille, 1930
LUXUEUX

7 PRECS SPRINCIPALES
TO DIE TÉCEPTIONNEL
2 boins + 1 salle d'eau, cuis.
aménagée, 2 chibres et ascens.
de service. Rens. et visite:
255-78-37 bu 277-71-45

TERTE \$61, + 2 chibres
TO cit. Bel Imm. Vue s/Paris.
Vendr. samed. 14-18 b. 26-27-33.
LIEGE 7 P. 240 m2 - Grand
LYXUEUX

PARMENTIPE 4-19 b. 26-27-33.
LIEGE 7 P. 240 m2 - Grand
LYXUEUX

PARMENTIPE A PIECES
Confort. 210.900 F. 203-99-10.
BEL-AIR Tribs coquet
Kitchenette, bains, interphone
ASC. Cave. Tél.: 203-99-10.
BEL-AIR Studio near'
Kitchenette, bains, interphone
ASC. Cave. Tél.: 203-99-10.
BEL-AIR Studio near'
Kitchenette, bains, interphone
ASC. Cave. Tél.: 203-99-10.

BEL-AIR Tribs coquet
Kitchenette, bains, interphone
ASC. Cave. Tél.: 203-99-10.

BEL-AIR Studio near'
Kitchenette, bains, interphone
Kitchenette, bains, interphone
ASC. Cave. Tél.: 203-99-10.

BEL-AIR Studio near'
Kitchenette, bains, interphone
Kitchenette, bains, interphone
ASC. Cave. Tél.: 203-99-10.

BEL-AIR Studio near'
Kitchenette, bains, interphone
Kitchenette, bains, interphone
ASC. Cave. Tél.: 203-99-10.

BEL-AIR Studio near'
Kitchenette, bains, interphone
Kitchenette, bains, interphone
Kitchenette, bains, interphone
ASC. Cave. Tél.: 203-99-10.

BEL-AIR Studio near'
Kitchenette, bains, interphone
Kitchenette, bains, interphone
Kitchenette, bains, interphone
ASC. Cave. Tél.: 203-99-10.

BEL-AIR Studio near'
Kitchenette, bains, interphone
Kitchenette, bains, interphone
ASC. Cave. Tél.: 203-99-10.

BEL-AIR Studio near'
Kitchenette, bains, interphone
Kitchenette, bains, interphone
ASC. Cave. Tél.: 203-99-10.

BEL-AIR Studio near'
Kitchenette, bains, interphone
Kitchenette, bains, interphone
ASC. Cave. Tél.: 203-99-10.

BEL-AIR Studio near'
Kitchenette, bains, interphone
Kitchenette, bains, interphone
Kitchenette, bains, interphone
Kitchenette, bains, interphone
ASC. Cave. Tél.: 203-99-10.

BEL-AIR Studio near'
Kitchenette, bains, interphone
ASC. Cave. Tél.: 203-99-10.

BEL-AIR Studio near'
Kitchenet

50, RIF MICOLO
3 P., 90 m2, balcon-berrasse, immeuble récent STANDING.
Visite, jeudi, vendr., 14 à 18 h,

SAINT-PIERRE - ELY, 33-45
BO LANNES Immetable recent, twing double + 3 chtr., 2 sant, selres, vie sverdure. - MAR. TIN. docteur en droit. 72:-99-99.
R. DES FRANCS: BOURGEOIT. Studie, it cit, kilichen, douches, titl., bon état. Tél., main seul. 57 impar. 15-582-6. - Agence s'ebstenir. MARAIS
SQUARE DU TEMPLE
BEAU LIV. + CHB., relait nf., BEAUCOUP DE CARACTERS URGENT. Thisphone: 25-75-42. VICTOR-HUGO: 9-19 PIECE'S, 500 m2, décorraion el categorie exceptionnelles. Profession libérale et divis. poss. ETO. 45-1e PAOUR INVESTISSEURS e Révore tocatif à heatt rendement e dans beaux immedias A PARIS but confort, vide-orduras, ascertage. 21 marginal profession. 115 m2. 315 m2. 11° - PHILIPPE-AUGUSTE
57 Impasse Lamier, pet. Imm.
Pierre de Taille tout électriq. 1
studio, 2 el 3 Pièces, livrables
prinlames 77, à part 4,200 F/m².
Prix ferme et définilif. Vis. de l'appartement temoin le vendr.,
sam. dim. tundi. de 14 e 19° h.,
S.C.1. LAMIER : 346-71-88. ILE SAINT-LOUIS ORIGIN, STUDIO CARACTERE Hauf pleiond, Pourre. Salle-de-balms, klichen équisée. Calme, 200,000 F. - 727-84-76.

A PARIS

tout confort, vide-ordures, ascenseur, interphone, jerdin,
studio, 2 Pièces, Duplex.
Falble charge de copropriété
possibilité d'investir avec pies ou compte d'éparque logement. BUTTES-CHAUMONT r.3 P., tt cft, vue, 250,000 F. Vis., vendredi a, de 14 à 19 h., 10, AV. SIMON BOLIVAR. 190

PLACE OES VOSGES (PRES)

AV. R.-POINCARÉ
AFFAIRE INTERESSANTE
315 m2 3 serv. 2 parkings
Profession Ilbérale Exclusivin
FRANK ARTHUR 766-01-68. TROCADÉRO 48, rue de Longchamp (167)
Immereuble lucroseur NEUF
sur jerdie intérieur
STUDIOS. 2, 3 ET 5 PECES
avec terrasses.
Nabitables immédiatement.
Prix fermes et définitifs.
Sur place, de 14 h. à 18 h. 30.
SECOGI,
téjéph. 723-44-95, le matin.

appartements vente 125 m2, très belle cuis. équipée. 530.000 F • GIERI • \$73-65-61 BD VOLTAIRE Bet apparter s pièces it cft, avec baleon, Poss, pro ilbér, 520,000 F. • 257-84-35 Paris

Rive gauche (ARDINAL-IEMOINE
(PRES FACULTE JUSSIEU)
Dans bei imm. caract., renové,
PROPR. VD APPT, tout conft,
78 M2, EN OUPLEX, sur cour,
jardin, caime. ciair,
Tiléphose: 723-874.

HOTEL PARTICULIER
308 M2 + JARDIN, refait neuf

STUDID 45 m2 èrement équipé dans immeuble neuf. Beau 2 Pces sur verdore 3 m2+balc. 3 étage. 240,000 F. — \$83-15-21. pedag 2 PUG3 43 m2+balc.
2 étage, 240,000 F. — 583-15-ZI.
DTES VARVES on CHATILLON
gd IIv., 2 chires, ent., cuis.,
w.c., beins, limin. rice. impacc.
px. 245,000. Grus créd. possib.
Renseign. pour visite: 573-47-99
VUE SEINE Pont-Near
Duplex, sel.+ch., gde cuis., bns.
Terrassa, impec. 11, r.Dauphine judi-vend. 14-18 h. e33-57-57.

ROCHE ÉCOLE MILITAIRE 1

OUEST - PARISIEN

Jean JAURES

92.CLICHY

270.09.39

DISPONIBLES

63, Bd. Jean Jaures

DUPLEX F# 6 P. 195 m2, 2 salles de bains, chiar service, parking TERRASSE 160 M2 JDHN TIFFEN ARTNUR et TIFFEN 174, bd Hevssmann, 8° 766-04-66 - 924-28-44 MONTPARNASSE vd. 5 Pses tt cft, tr, catm. direct. 5 Pses tt cft, tr, catm. direct. 5 Pses tt cft, tr, catm. Tél. 58-94-89 heures repas 5°. Part. vd 3 p., 73 m3+parkg, imm. 1967, caima, 4° étage. 490,000 F. T. 336-22-45, ap. 18 h. JAVEL. Sur terrasse sud, 7° ét., beau fivs+gde ch. 85m3, gd cft. Urgent. Propriétaire, 578-28-89. SAINT-GERMAIN-DES-PRES Propriétaire vend beeu studie

AV. SEGUR UNESCO

MOINS DE 4.000 F/m2

R. AUGUSTE-VITU, 17-20 b.

CINSIE Duplex possible 2 Propriétaire, 578-28-85.

CINSIE Duplex possible 2 Urgent. Propriétaire, 578-28-85.

CINSIE Duplex possible 2 Propriétaire, 578-28-85.

CINSIE Duplex possible 2 Propriétaire, 578-28-85.

Solell, confort. • 331-81-11

**POUR ETRE "CHEZ VOUS"** en week-end, en vacances.. Commencez par acheter: RESIDENCES SECONDAIRES

**ET PRINCIPALES** Vous trouverez residences votre residence de vacances, votre maison de campagne votre terrain à bâtir En vente

> chez votre marchand

de journaux

Editee par: CONSTRUCTION NEUVE ET ANCIENNE. 8. rue de Richelieu - 75001 Paris

ECOLE MILITAIRE
PLUSIEURS STUDIOS
de différentes eurfaces,
sur rue et cour/jard. Imm. 1930en cours de restauration, toutconft par Imm. Garage possib.
Vis. lundi, mercredi, vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30,
12, rue CNEVERT (7). 0 RUE SEGUIER, sur cour, 18, S., duplex plein sud, 115 m2, but conft, parfait état 258,264 maith seulement AGENCE S'ABSTENIR 2 Poes, 57 m2, 11 conft, teléph., bon état, calma. T. : 331-89-46. PORTE DE VERSAILLES PLACEMENT Immed. rec. 10: etg., CALME, so etg., 2 LOGGIAS, parking pr 2 voltures, DOUBLE LIVING, chore. cals. equip. S. de B., 2 DRESSING, TEL. 500,000 F. Etat Impectable. — 874-70-9. ALESIA Studio, cft, S. de B., cuis. équipée, refait à neuf : 120,000 F. ORPL, Tél., 577-46-18.

PORTE DE VERSAILLES 3/4 P., crt. 85 m2, 280,000 ORP1 : 577-46-10. PANTHEDN
Part. vd beau studio 25 =3,
cuis., s. de bs, th. très clair.
catme. Pr visiter; tèi. 32-53-45.
RASPAIL/MONTPARNASSE
asc., 230 = Deplex, 3 séj. +4 p.,
4 BAINS, ET. élevé, divisible.
TERRAS. PANDR, GOE. 93-10. ECOLE-MILITAIRE. S/avenue, Imm. P. de T., 110 = , 4 pièces, culs., ba, baic., cft + STUOIO INOÉPEND. 860.000 - 874-70-47. Imm, P. de T., 110 ss, 4 pieces, Culs., bb, balc., cft + STUOIO INOEPEND. 860.000 - 874-70-47.

A \$T.-SEVERIN. 2 studios revisione dans verdure, beau studio 40 m2, gd cft, id vissant.; tres caime, dupled, privatif 35 ss. Prix 215.000 F. 210.000 F. Pielo ciel 128.000 F. S.A. H. LE CLAIR, 65, avenue Foch, a Chatpu. 976-38-92.

GUYNEMER/LUXEMBOURG BECON (près gare), récent 2 prix très intéressant, 2 à 4 pièces. AZUR EDEN - Brochure gratuito. 26, boul. Dambetta.

SUR JAROINS - ODE, 42-71.

MARTIN, Or Droit - 742-79-07.

appartements vente de 1. Séj. + 2 chbres. 290.000 F Jean FEUILLADE. - 566-08-75 L'ORDINATEUR de la

MAISON de L'IMMOBILIE R sélectionne gratuitement l'aff. que vous recherchez parmi celles de 1000 professionnels F. M.A.I.M. ayréés PARIS et 120 KM AUTOUR Consultation sur place ou tél, par correspondance : questionnaire sur envoi de votre carta de visite. LA MAISON DE L'IMMOBILIER

Règion parisienne

ARGENTEUIL
Imm. de 6 étg. an. 1971, part.
vd appt 3 P., part. état, compr.
sél. +. cole répas, cuis., cel-ller, 2 chb., 5. de B., loggia,
wc + cave et partig en 53-50!
+ téléphose, 150,000 F + Foncier
30,000 P = 250 F mensuel sur
15 ans. Tél. 971-45-82 et 471-67-83
(de 13 heures à 19 heures). SURESNES - 3 PCES conft, 64 m2, tél., s/lardin. 1966, excallent étal. Prix 000 F. Crédit. 627-78-52. **NEUILLY-SUR-SEINE** Propriéteire vend directement studios ut 2 pièces, prix intéres-sant. 76. 253-46-46, la matin pour R.-V. sur place du 4 au 7, de 15 h. à 18, 4, r. Bostard.

6 P. + TERRASSE
SEVRES VILLE-D'AVRAY
4 chbres, 2 beins, culs, équipés.
Très bei imm. Yue panoramique.
725.000 F. - Tel. : 577-46-10. BOULOGNE recent
Sejour + chbre, culs., entres, w.c., bains, penderte, 55 m2, loggia, 225-64-40
BECOM Gare, Studie, Bel Immeable brique for Saint-Lazare, 7, asc. Sud. Poss, gar. 359-0-34 svant 16 h. VERSALLES SAINT-Prés gare riva gauche
2 p grand caract, poutres,
2 culs, amenagée, Tél.
Gd cft, 130.000 F. Tél. matin
CARRES ST-LOUIS. 950-43-99

LEVALLOIS, 6 P. 138 M2 Imm. stand. 1967, st confort, parking, chira sarv., possib. excell. état. Px 970,000 F à discuter, crédit. Tél. au 627-78-52 VILLE D'AVRAY Résidence très grand standing
5 p. Calme et verdure
5 p. 139 m² + 22 m² balcon,
8 cc. 950,000 Ltc. Tél. matin :
CARRES ST-LOUIS - 250-68-92 appartements vente

VINCENNES pres nots immercials 1965
APPT en DUPLEX, S et 6' ét. 130 m2. Liv. 4 chibres.
Beins, w.c., cuis. améreagée, salon, salia d'au, w.c. Terrasse 100 m2 améreagée, salon, salia d'au, w.c. Terrasse 100 m2 améreagée RESTAURE par décorateur 450.09 f. Tél. 254-39-11 sur piaca samedi 9 h. à 18 h. 5, avenue Paul-Dérouidée.
VINCENNES. Pert. à Part. vd 2 p., 65 ma, j me étg., jam. réc., 9d stdg. Syle. San. 7, dim. 8, 15-18 h. - COUSTOLS, 2, rue Antoine-Quinson.
Part. vd E-4 dans petite résid. Livg 60 m2 avec cheminée et baic + grand bureau+3 chbrés, 2 bains, cuis, équipée, 2 garages, Prix 1.725.000 F frais comp. + studie, tout confort, 50.000 F. Crédit. Propriét. KREMPFF Vendred, 5am., 14 h. 30 à 19 has SEQUOIAS, 31, r. de Marnes. Part. vd F-4 dans petitie résid. proche Corbell. Prix 210.000 F. Téléph. apr. 19 h. ; 088-32-20. ST-GRATIEN. Excell. placement récent., superbe stud. + culs., bs, 33. == 85.000 F. 989-31-74. MEUDON-VAL-FLEURI, 2, rue ces Peupliers, reste à vandre 5 pièces, 109 =3, vue excep-tionnelle - Tél. 976-18-19. Magnifique studio dans hôtel particulier rénové, custine, bs, impeccable 5.67-23-8.

VILLE-D'AVRAY. Résidentiel, IMM. EXCELLENT STANDING DANS PARC PRIVE, DOUBLE RECEPT, 2 CHB., s. bs, s. ebu, CHB. SERV., GAR. TERRAS, CAVE, 200-1. Px 1.100.000 F. CH. MANOUT - 553-11-59.

De petite résidence ed Sande.

Ulonnelle - Tel. 976-18-19.

NEUILLY. FACE ILE JATTE
Bd Bourdon, Studio 40 == r.-dech., id privatif, gd stdg. Prix
Z70.000 F. (90) 39-35-54 à the H.
VAUCRESSON. Part. à Part.
livg. 2 chbres, tt cft, 85 == 1,
2° etg., dans parc exceptionnel,
365.000 F. Tél. pour rendezvous la soir 970-27-56, on l'aprèsmidi, 720-90-43.

Part. à Part. vend près gare
15 min. Paris-Nord F-4, 4° sig.,
tout confort. refeil à eui.
Prix 135.000 F. M. Kusmer,
tel. soir 985-37-45.

VERSAILLES. Appt spiendide, CH. MANOUT - 563-11-99.

Dis petitie résidence gd stands,
Bord de Marne, 2 tr. bx 4 p.
en triplex, 100 ms, séj., 3 ch., s.
bs, 2 wc, terrasse, (d. privatif,
naufs, jamais habités. Avec
90.000 compt. Solde 20 ens.
Tél. : 633-19-47 - 00 66-05.

NEUILLYVICTOR-HUGO
Moderale, 5 p., bains, 120 ms.
Sydd Jard., chitre de service. sou
MICHEL & REYL. 265-90-45. VERSAILLES. Appt splendide, dernier etg., vie paporacique, prox. gares. Liaison La Défense et Moutparnasse, 146 ms habitables + 36 ms ferrasse, sejour, 4 chbres, 2 balms, cuis., box en 5005-50. Perficie, Px 900,066 F.

J.M.B. 370-79-79.

Province **Province** 

**BORD DU LÉMAN** 

A ÉVIAN PLACEMENT IDÉAL dans imm. grand standing, vue directs sur LAC at la SUISSE, magnif. STUDIOS ET 2 PIECES tout confort à partir de 89.000 F. Renseignements, photos et documentation.

AVIS 68, boulevard Sébastopol 277-78-50

LYON Bantiette résidentielle F. 3/4 standing lib. Juillet. Tél. (78) 33-20-76 Part. vd appt 83m; terr. 30 = 7, 5étg.; vue mer, Sud. Sél., 3 ch., s. de bs, cuis. équip., garage. CAVE. 340.000 F. ANTIBES. appartem. achat ENTREPRISE BATIMENT POUR LOGER SON PERSONNEL ACHETE D'URGENCE PETITS ACHETE D'URGENCE PETITS ACPARTEMENT, de présence avec gros travaux PARIS et TE. PROCHE SANLEUE SUD. SORAFPA, 60, rue des Morillons, PARIS 15'. S31-85-56 et 258-21-85. EZE-SUR-MER Le privilège d'étre propriétaire d'une des 8 villas situées dans un parc aux arbres cerdenaires Prestations lucueuses. Pische privée. Prix 920.00 F. GICA, 16. boulevard de le République, 06400 CANNES. Rech pour client BEL APPART. de 150 = 5 ARR. ds immo-anc. Ec. M. Erard, 7, av. Vavils. 75006 PARIS. 607-72-65, H. BLIS locaux indust

A LOUER ENTREPOTS 1.000 =5 50 KM de PARIS. Par A 4 Disponible de suite. 4 F le m2. Téléphone : 022-04-02

mobilier

1.70

A 240

DE DIRECTION
DISPONIBLES
450 SEL - SLC
250 SE - SLC
250 1977, vert metal - 2000 km
280 S 1978, lvolre, 20.000 km Courses a court (B. IIII BELLEV 1975, IVOITE
Permanence commerciale
LE SAMEDI MATIN
rue Marjolin, LEVALLOIS. names to de 3.300 F in m2 SINDIO AU 3 PIECES

430 F 255 G - 5

TALES HEREIN THE PLANT OF STREET 13 ET 4 PIECES efir de 4.000 F les m2

面明月刊日 ME OF TA SEL NO V COM STORO ET 2 PIECES atir de 3.600 F la m2 - M 1

Elit.

JE 21.12

icentions comeubless Office

Paris

TO FLENDAM

HERAPART Prints 11 GERSEIN

LI SALTHER AT

A SPECIAL CONTRACTOR

ence regain

PAGE VANDER

MIN .... ----

lacation en a cetalan Otten

\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* MACHIN (MANUAL \*- : \*\*\* :

focatio non meut Deman See Miller Brown and Company of the Company of the

william SOL! AME !

148 the state of the s

SHATEA

CI

ΠĈ

60 DOW A

Region

norisienae



doy colita

Reproduction by ETONE AND CONCESSION DAF DIFFET - TEMO

MERCENSIA 655-37-3

739.97.4

Compressor a 12.700 A American Francis 14 78 17 25 SMECHLISTE Agent PRINALLY

T. F. G.  $\{a_{i,j}^{*},a_{i,j+1}^{*},\dots,a_{i,j+1}^{*}\}$ 

(a) (b) 2.00

CI

utti

to Harry

richte Siff his

S C B POZZI terrari Ta Rome S-91-44 NOS AVENUE FOCH AN TOO SAINT MAIR 885 45 55

MERCEDES-BENZ LONGCRE Repeating to their State TRONNER

**设施工设施**技

1000年度の1年度 1000年度 1000年度の1600年度 1000年度の1600年度 1000年度 1000年度の1600年度 100

AVI5

東京

र्श भागा €

.

\* 40.00

OFFRES DEMPLO (la ligne colonna) DEMANDES D'EMPLOI CAPITAUX OU PROPOSITIONS COMMERC.

9.00 70 00 ANNONCES CLASSEES

LIMMOBILIER Placards encadres\* Dauble insertion "Placards encadres" L'AGENDA DU MONDE

28.00 35'03 In place 1 (\*) 34.00 38,89 38.00 43.47 45,76 40,00 28.00 32,03

REPRODUCTION INTERDITE

### 'immobilier

constructions neuves

M° MAISONS-ALFORT LES JUILLIOTTES LIGNE Nº 8 (BALARD-CRETEIL)

« LA CROIX DU SUD » avenue De-Lattre-de-Tassigny à CRETERL partir de 3.300 F le m2 DU STUDIO AU 4 PIECES CRÉDIT POSSIBLE 90 % SUR PLACE SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI de 14 h. 30 à 18 h. 30

EROUPS() 6, rue Emile - Dubois - 75014 PARIS Téléphone : 336-00-61 et 336-00-62.

MÉTRO MÉNILMONTANT

15. RUE ÉTIENNE-DOLET LIVRABLES IMMEDIATEMENT 2, 3 ET 4 PIÈCES SUR PLACE MARDI, SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI de 14 b. 30 à 18 b. 20

GROUPSCI 6. rus Emils - Dubois - 75014 PARIS Téléphane : 236-08-61 et 236-00-62.

MÉTRO BUZENVAL 65. PLACE DE LA RÉUNION (20°) LIVRABLES IMMEDIATEMENT STUDIO ET 2 PIÈCES

SUR PLACE MERCREDI, VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE de 1.50 à 18 h. 30 methodologic to a service of the ser GROUPSCI 5, rns Emils - Dubois - 75014 PARIS
Teléphone : 336-00-61 et 336-00-62

> 33, RUE CENSIER (5°) CORE (MAIS SEULEMENT)

LIVRAISON EN COURS appartuments vente EFRI - CIME 538-52-52 OU SUP PIECE 336-24-24

SAINT MAINE (94)

FINAL STATE OF THE STATE OF

bureaux Proximité Saint-Augustin Dans Imm. grand standin A LOUER BUREAUX

OPERA S.p. principales
the proprieté - Bella réception
conft. Impeccable, é lig. tét.
OECOBERT - 745-20-66 293-62-52

Ref. neof. 722-53-12.

OMICILIATION-TEL-SECR.

ELEX. Frais 100 F/mols.

APEPAL 222-53-50 Ticitiat. Courrier. Secrétar.

Ticitiat. Courrier. Secrétar.

PLACE VENDOME

PLACE VENDOME

Sur 256 MQ, 2 Symes téléph.

S. 2 X 125 mQ, 90.000 F X 2

Tuel. Téléphone. 605-13-55.

fonds de commerce

BORD

LA ROCHELLE
A VENORE
BAR-DISCOTMEO, GRIL
MPL. EXCEPT. (Le port).
Mr. NICOLAS NOTAIRE
TEL: 1461 81-80-14.
use familie vends rég. Ouest,
Paris, MAISON REPOS, 60
Conveniion. Eerine HAVAS
MANS 0.77, qui l'ansantet.

OXIMITE LIMOURS CEOE
ilson XVIII' et fonds de comtional de l'annual de l'a binet immobiler, bon C.A.
f. ou se prisanter TANGUY
AMOBILIER, 93, avenue de la
publique, 93300 Aubervillers.

hôtels-partic.

Sur terrein 800 m2 440 m2 habitables natraction en très bon état. Sur render-vous : 567-26-35

fermettes NE 8015, as charm, village, the henne MAISON Indépend. Hour, sal., c.u.s., 2 gdes char, plans, w.c., ch. cent. fuel. 68r. ve. Verger clos. 245,000. Facil. C.I.N., PACE EGLISE à 77-NEMOURS - 428-26-43. Paris

PARIS (12°)
SANS COMMISSION
Importante Sockth buse dans
immenible near, bon standing :
Pieces, 60 m2, loyer 1,225 F,
charges 226 F, parking 141 F,
4 Pieces, 85 m2, loyer 1,712 F,
charges 423 F, parking 141 F,
S'adresser 220, rue du Fg-SainiArttoine, Tèléphone : 346-17-22,

locations

non meublées

Offre

PARIS (19°)

M\* PLACE DES FETES
SANS COMMISSIDN
Immeuble tout confort:

2 Pièces, 45 m2, loyer 935 F,
charges 228 °P, parking 120 F,
charges 227 P, parking 120 F,
S'adresser au Règisseur,
15-21, rue des Lilas, PARIS,
Téléphone : 207-05-38.

BD HANDRIN
Immemble aeaf, loxuseux doplex, fiving double, S. à M., 3 chbr.
3 bains, terrasses, fdi, part.
8,700 F charg. Compr. 505-64-68.
COMMERCE, Grand Studia en duplex, culs. doublet. 4. do b. tal., 1.450 F + ch. 523-16-31.

duplex, cuis, equipée, s. de bs.
tiel, 1.430 F + ch. - 529-16-31.
Importante Société loue
SANS COMMISSION
Appartern neufs tout confort
PARIS-19\*
15 et 17, rue Henri-Riblère,
tace métro PLACE-0ES-FETES
Stadios 38 m², lover 760 P,
charges-188 F, parking 118 F,
2. Pcas, 50 m², loyer 944 F,
charges-188 F, parking 118 F,
2. Pcas, 50 m², loyer 947 F,
charges-188 F, parking 118 F,
2. Pcas, 50 m², loyer 128 F,
Importante Société loue
SANS COMMISSION
Aris Sanding
PARIS-19\*
B8-90, boulevard Ney,
appartements bon standing
PARIS-19\*
B8-90, boulevard Ney,
appartements bon standing
paris-19\*
L: 253-16-67.

PARIS-19\*
SANS COMMISSION
Immeuble tout confort,
2 places, 54 m², loyer 1.148 F,
charges 221 F, parking 120 F,
51 bis à 61 avenue Parmentier.
Tét.: 335-52-48.

SANS INTERNATION
SANS INTERN

SANS INTERMEDIAIRE
Immeuble neuf tout confort,
face au metro Porte-d'ivry,
studios 34 m² 450 à 700 f.
charges 90 f. partion 125 f.
3 p., 66 = 1, byer 1.150 à 1.100 f.
charges 355 f. parting 126 f.
S'adressor au Régisseur,
32-84, boulevard Masséna.
Tél.: \$33-62-85.

BUTTES-CHAUMONT
DB Imm. neuf confort électrique,
studio avac culsine équipée,
sudio avac culsine équipée,
sudio avac culsine équipée,
sudio avac culsine équipée,
sudio avac culsine fequipée,
sudio avac culsine fequipée.

ASNIERES (gare), récent 3-p., tt. cft, perkg, refait nauf, 1-200 + charg. Vendredi, 17 à 18 h., 5 bis., rue du Chemin-Vert. COURBEVOIE. 7 km. PARIS. Pavillon Id. 161., cft, 1.090 F. 660-41-36 apr. 19 h.

Immobilier (information) LOCATIONS SAMS AGENCE
OFFICE DES LOCATAIRES
18, r. La Michodière, Mª Opère.
Seds freis : 300 F. 742-72-72. locaux commerciaux

NICE Sacrifions magasin grand standing Hôtel Máridira. Promenada des Anglais.

Environ 400 m2 sur denx nivesux. 1.700.000 F (prix à débattre) CAMPUS, 45, avenue de Friedland, 75008 PARIS RAGO 225-71-18.

pavillons

PISC COMM., 4P PARIS 063-44-66
L'IMMOBILIER
MARCHANO DE BIENS
151, rue Anatole-France
ORANCY - 244-38-32
BLANC-MESNIL Centre, payfil
plain-pied 4 p. Clisins, s. di
bains, erc. 390 m2, terrain.
Prix: 255.000

maisons de

campagne

L'ORDINATEUR de la

LA MAISON DE

L'EMMOBILIER

27 bis, av. de Villiers. 75017 PARIS. 757-52-02.

202-94-47 120 km PARIS Sud magnifique CHALET neut, S p. cuis., bus. HUAU, SENS 16 (86) 65-14-86.

25 km DE LA ROCHEILE FERME RESTAUREE, lout con-fort, pische, 2 ha de terrain. Me NICOLAS, NOTAIRE, 17540 ST-SAUVEUR-D'AUNIS, Tel.: 140) 01-80-14.

DEE Pert vend
AAS
de caract, à aménager. R.-VS
pour visits week-end Ascension.
Ecr. no T 072.70 M Réple-Presse
as bis, use Résumur, Paris-2.
Tél.: (66) 67-87-88

viagers

15° - RUE IECOURBE implacement 1° ordra, 150 m2 -de-ch. + appt 75 m2 + cava. REST. + REPAS INDUST. Px Intéress, cse dép, rétraite Ecr. nº T 73 682, M Rég. Presse 85 bis, rue Réaumur, Paris-2°. RUE MOUFFETARD

MOTS COMMERCIANX OCCUPÉS.
RESTAURANT-NIGHT-CLUB
BON FLACEMENT
RAPPORT INTERESSANT. d'anvis. Vandradi et Samedi, do
14 h. à 17 h. 30 ou 7/2-94-96.

A Vendre Pavilion, entrée +
110 m2 habitables, rez-de-ch. et
1-1- étis, a. de bris. garcèse, cave,
buanderia. Sur 300 m2 (grdin.
1- très caima. Versailles. Parric.
à parric. Agence s'abstenir,
55-62-46 : 9 h. 12 h. 14 h. 18 h.
CHOTSY-LE-RDL, beau pavilion
67 gces, confri + lard. Sur PL,
65, r. Mirobeau, vend., sarredi,
de 14 h. à 18 h. Tél. 252-04-91.
ERMONT 195)
Pert, vd pavilion 4 p. sur ss-sol
toist. Tr confr. 5' gere. Terr.
250 m2 Px 200,000 F. Pr visiter.
150 m2, px 200,000 F. Pr visiter.
151 h. rapr., soir, w-end 960-97-16.
LE VESINET très calme dans
la verdure, centil pavilion, beau
sejour, cheminée 2-1 chemines,
it confr. sar., jard. Px 510,000 F.
S.A. H. LE CLAIR. 45, av, Foch.
CHATOU - 77-33-62.

Vids pav. 7 p., jard., éo forêt sud.
Pisc. Comm., 40' Paris. 653-44-66.

L'IMMOBILIER

MERULAIR DE BIENC RAPPORT INTERESSANT.
Renssignements et visites.
Tél.: 2214-15 ou 755-78-57.
PLACE SAINT-MICNEL
Emplacem. exceptionnel. Local
cclai 300 = 2 nivesux, à céder.
px 1.100,800 F. Pousib. ciaéma,
restaurant, eic. Pour visiter:
035-0-72 et 035-35-72.
PARIS 12', buresux en boutique avec sous-sol, 75 = 3, bel
aménagement, téléphone, bail
1, 6, 9 à céder pour valeur déboutrs et travaux 40,000 F. Loyer
et charges environ 801 F menets, parking Sans problème. sinels, parking sans problème, Ecrire FIBRATEX, 12, rue Gauthière, PARIS (13º), Téléph, 588-46-70. Téléph. S88-46-70.

ST-GRATIEN EXCELLENT

SUP. local tibre. 41. nf. 400 m2

60 m2 burs. s/ier. 1.100 m2. 36 m

fag. 750.000 à déb. - 989-31-74.

pall centre ville
Part cède
2 baux 8 ans, 185 et 290 mt r-ch,
sur 2 rues. - 739-46-76 Paris.
Recherche local entreosilion
av. burx 400 m2 environ dans
Paris - Téléphone ; 777-49-89. appartements

occupes 12º Proxim. Bals Vincannes BONAPARTE

Place ST-GERMAIN-DES-PRÉS PRICE 31-DOCATAMA-DUTCO
PRICE Dens Immedials en
1 APPART DE 3 PCES et
2 APPARTS DE 4 PCES.
OCCUPES PAR PERSONNES.
AGEES. PPTAIRE SUY PIACE :
VENDREDI : 13 h. 3 17 h.
45, rue Bonaparts

locations meublées Offre.

paris PRES TOUR EIFFEL MACSON

CI, r. Saint-Charles, 75015 Parts, LOUE A LA SEMAINE, QUIN-ZAINE OU AU MOIS STUDIOS et appartaments. Téléph. 577-54-0L CHAPT ELYSEES luxueux ap-CHAPT partement 4/5 p. léi. tout cont. 5,000 c.c. 523-5-33

locations non meublées Demande:

Région parisienne

URGT. Couple ss entt ch, à louer pr résid, princip, en Seine et-Alarne maison it cft, tél. (terrain ou jerd, Caime, 076-74-22.)
Pour Société européenne cherche villas, pavillons pour CAD RÉS.
Durée 2 à 6 ans - 283-57-02. villas

BOIS VINCENES
belle villa style Mansard.
Réception + s. 4 mang, got c.
équip., 5 citores, 4 s. de bains,
tour cit, jdin; garage. Prix étevé justifié. Téléph. : 323-13-84. IOINVILE - CAIME

IUX. Vilte 5/6 a. Inter. Jure, b.
Idin. 600 000. F. Tél. : 700-16-29.

PAYS BASQUE HASPAREN

Go séj. Bureau. 4 ch. Bains.
Contort. Gar. Jardin. Bon ébri.
COLLEE LABENNE 40530 SANTENY - A salsir, splendide villa 198 m2, 7 places, 2 beins, cuiz, équip., gar. dbie. 5/1.100 m2. 560.800 F. 685-24-37.

-BORD DE MARNE caime, pet. résid. lux., box. RER, 330 000 T. ; 706-16-29. châteaux 35 Iom DF TOHIOUSE ... Potaine, réalisez mileux voure viager, indexation, garanties, charteau Louis XIII à restaurer, 2 ha. Téléph. : (61) 88-32-08. Estimation gratufe, discrète,

construction

neuve ancienne 60 000 ANNONCES IMMOBILIERES

EN VENTE CHAQUE MOIS CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

propriétés propriétés

30 KM TOULOUSE, sits agreed

SUR 20,000 m2

gide mails de caract, a mistarur,
250 m2 habit, + depend, bordée
par rivière, 125,000 F, 257-30-30,

NORMANDIE - 120 km

BEAUMONT-LE-ROGER | Presi
MAIS. CARACTERE s/4,000 m2

Grande cheminde, controbages

ALLOMETRES PARIS

4 KILOMETRES PARIS

4 KILOMETRES PARIS

4 KILOMETRES PARIS

4 KILOMETRES NOBILLES

Propriété 2 maires, impeccable,
2 maisons 4 p., cuis, et 5 p.

CHEVRY-EN-SERTINE

(77), brg calme, 2 km de Voulx.
Bonne maison tr. confact, 4 bet.

20 s. complant.

100 m2

20 s. complant.

21 pristored.

22 p., w. c. + fermette, décend., petite grange, sur 1000 m2, av.

lemis, Eau, 61c.t, 161., TERR.

ATTEM, BOISE 13 ha 50, bd riv.

21 pristored.

22 p., w. c. + fermette, décend., petite grange, sur 1000 m2, av.

lemis, Eau, 61c.t, 161., TERR.

ATTEM, BOISE 13 ha 50, bd riv.

22 p. W. c. + fermette, décend., petite grange, sur 1000 m2, av.

lemis, Eau, 61c.t, 161., TERR.

ATTEM, BOISE 13 ha 50, bd riv.

resture, instelletion chauff, ne, petite grange, sur 1000 m2, sv. erbres fruillers, \$40 000 F avac 20 % complant.

Vis. sur place dimanche 8 mai 14, rue de Heartevent, de 11 heures 5 17 heures. ORMESSON résidentiet pav. récent indépendant avec : 2 38915, hail, sélour mariare, 3 chirate, culs., lux. sanit, w.c., chauti. cent., 2 90r., jard, pavs. Px total 630,000 9v. 127,000 F. compt. Tét. : 380,8464.

CDLOMBES Av. Gebriel-Péri, no 26. Pavilion avec hangars part, pour artistan, heau lerrain d'ansia, Vandradi et Samedi, de 14 h. à 17 h. 30 ou 742,9400.

14, rue de Henrievent,
de 11 heures à 17 heures.

LYS CHANTILLY

Spécial heile et gde lam. hahit.
principale, grent salen, s. à m.
cuis., 3 chb., bns, w.c. + pav.,
gds enfis, sél. 2 chb., cuis. bns,
w.c.+ennexe amis 2cn. 3.500 m2
parc beise. \$10,000 ev. 102,000

ALB 771. F. Peris Chapelle-enALBEAU. Beile propriété 7s.
200 = habit., quartier calme.
selves 15 = 5, 6. h., 2 s. de bns,
sur. sous-sol complet. 928-33-64.

PALAISEAU. Beile propriété 7s.
200 = habit., quartier calme.
selves selves 15 = 5, 6. 2 s. de bns,
sur. sous-sol complet. 928-33-64.

SOLOGNE, 20 km. DRLEANS
revissant petit château 15° s.
étal impect., dan's magnifique
parc de 25 ha travers à par rivière sur 600 m., étang i ha 1/2,
erbres séculaires, chapelle, vastes communs. 2260.00 f.
Tél. 15 (33) 05-00-9, le matin,
de 9 heures à 11 heures.
FORMENTERA IBALEARES).
GDE PPTE. NOEL LERVCKE,
Abogado, Barcelona. T. 228-64-00.
LE VESINET, risidestiel. Beile
propriété dans magnifique larment gerdies. Prix 1.400.00 F.
S.A. H. LE CLAIR. 85, aveaux
FORMENTERA ISALEARES).
PRES MONTFORT-L'AMAURY
dens villous rès beile malson
ancierna. 11 conft, 8-10 pous, odes
dépendances, piscine chaufiée.
2,000 m2 plamis. Px 7.150.000, F.
AUT. 55-24.

orderna. It conti, B-10 pcins, stess dependences. piscine charifies. piscine charifies. 2,000 m. Planté. Pt. 1.130,000. F. AUT. SS-34.

A 45 MINUTES OE PARIS Ferté-s/jouarn. Bel. poté. vue, 2350 m., près P-Morin, gd sei. 30. gde chem., gde si. a m., but., sai., cuis., off., é ch. av. cab. t., caves. 2 gae. Prop. Bt.O. 59-42.

S A M D I S (J7)

Solendide proprieté sur 9,000 m. fortain, maison principale, foot confort, dépend. Vue sur Seine. Prix inféressant. 257-22-81.

75 km; PARIS, A. Est, 6,750 m. parc cios + petil bols. Charmaete maison part, état. 7 p., chauf. centr. 700,000 F. 253-08. MORANGIS (91) Part, vend
MORANGIS (91) Part, vend
Jard, 375 m2, 380,000; 909-24-78.
BLANC-MESNIL, sous-sol total,
4 p., coia, balcon, s. de balms,
wc. gor. 2 voltures, Constr. 1971,
370 m2 terrain, chit. ceni, maz.
PRIX 2 325,000

DRANCY, proxim. gare, 1962,
100 m2 swec balcun, it cft,
sous-sol 400 m2 terrain,
Possibilité entrée carvane.
PRIX 2 325,000 F

AVEC 28 % COMPTANT
PRET SUR 20 ANS

SUR 2.800 M2 Terr. bolsé + pce d'eau, 120 km. Paris, SPLENO. CORPS farme, sel, Chemin., Ch., Cuis. + 2 p., cave, gren. amen. (chiens assis), depend. 219,000 F. ev. 50,000 F. AVIS 19, av. Gal-da-Gaulle, Tel. 15 (33) 17-23-40 MONTARGIS, ou 887-63-40.

MAISON de L'IMMOBILIER sélectionne gratuitement l'aff, que vous recherchez parmi calles de 1000 professionnels T. H. I. M. agréés PARIS, et 120 KM AUTOUR DOURDAN Part. vend, contre PROPRIETE DE CARACTERE XVI siècle. 9 gdes pièces, gar. Jardin, Poss. 3 apparts independ PX 650,000 F. - Tél. 1 470-07-78. 50 km Sub Dens fortet Fortainebleau Malson récente, ilv. 4 chbr., 11 ch. 4200 m2 bolsés, 450,000 F. LARGIER ANJ, 18-23 Consultation sur place ou tél.
Par correspondance ;
questionneire sur envoi
de voire carte de visite.

LARGIER ANJ. 18-27

FORCE LYONS JOHE MAISON
Gd sel. Poutres, tonettes, chemints, s. cummune, 3 th., four a pain, lerd, piente. Pré 4.000 m2.
Px. 700.000. Cabinet BLONGEAU.
LEBLANC, 2, feubò Cappovilla, Giera. T. 16-12-30-71-11 dem. 620.
CREDIT 3 10 % par putifire TR. BEL. MAISON « ILE-DE-FRANCE ». Sous-soi compiet + seigur en L. + 3 chembres + saite de heins + saite d'esu' + 1 suite de heins - France pris Nord Ancien PRIEURE 12 poets. cuis, s. bains, chembrée, poutr., chiy, centr. Vastes dépend. S/7.000 m2.
800.000 F. Ag. VANDOME, 600.000 F. Ag. VANDOME, 6000 CREFY-EN-VALDIS.
Tél. : 15 (1) 459-01-34

SN-AAUR de parc. belle villa, gde réception, 10 octs it conft. 1.300.000 F. T. 28-29-141, N. R.

75017 PARIS. 757-52-02.

140 KM PARIS
25 KM MER
CIRCULATION PRIVILEGIEE
Malson plearing, excellent était.
561, chemi, cuis., 3 ch., pranier,
chi, cave, dépend. Seau lardin,
cios 1.500 mz - 200.000 F.
707 0.4 87

Prieure normand, valide Caionne, charmant village 30 km.
Deauville, heil, 6 p., cheminée, spac, cuis., gd cft, sur 5.00 el bordé rivière. 75.000 F lustif.
AVIS 35, rue Saint-Louis
AVIS 16 CI2) 37-25-16 Evreux, même dim., au Paris 557-45-40.

Prox. GINARO: menoir XVIII, bon étel. Caractère. Parc 2 Rg. Prox. RBMNES, perit château 8 m. Excell. étal. Parc. étang, ferma libre. 15 ha. Prox. LAVAL: pertilhosunière XVIIII ét forté. 17. b. cedra. Pec-d'ésu, comm. Parc 13 ha. Prox. LAVAL: pertilhosunière XVIIII ét forté. 17. b. cedra. Pec-d'ésu, comm. Parc 13 ha. Port. LAVANNES, sup. château classé avec parc. 25 ha el poss. 20 ha bois alten. BAUGE (1/9): hôtel parl. XVIII, bon état. Parc. 2600 m2. CONNERRE (72): gentilhom. XVIIII, part. état. Parc. 4 ha. MORBIHAN: manoir XV-XVIII ha restaurer, chapella, 3 ha. MANCHE: petit domaine 45 ha libres avec maison de meitre. PORETS ET MANGES.

DE FRANCE 23500 VITRE (1971.75-22-48 TOURS 15 km. Manoir L. XIII, VALLEE LEVRIERE

Dominant 35 Ion. Paris, chaumière normande caract. excel·
état, sur 4.000 es, courts tennis
+ piscine, vaste séjour poutres, chemin., 5 ct., grà cuis., qu' ct.
ch. centr., tel., combies. 550,000.

AVIS à Gubourg Cappeville

AVIS à Gubourg Cappeville

à Gisors, ou Paris 887-43-40. TOURS 15 km, Manoir L. XIII, tt confurt, 20 pces, 3 hectares. 1,400,000 F = Tel.; (47), 05-69-06

villegiatures En Languadoc-Roussillon Votre plage à

PALAVAS-LES-FLOTS Appartenens necures
près mer - Juli/Septembri
à partir 700 F

Juliet à partir 1800 F.

L'Office du Tourisme

3250 PALAVAS-LES-FLOTS
vous envois grétutement sa ilsa
locations - Infres - programm
des fêtes.

Pour JUILLET, à Buer meublé (45 pers.), it ch. dans meison nauve enfourée verdure. Site Irès came, pâche à proximité. Ecrire : J. FERRAND Sevérac-Yepitse, 1230 LAISSAC on téléphoner ou 15 (46) 49-41-16

terrains terrains

Le Domaine du Hant-Bois Sur les immisses de Teurgues, à molte de 0 missible des plu de Desaudie et Travellle, il rects quelques inraine deponitions (à pent as 90 000 F) dans le cade boise d'un domaios privé et ganté, avec ceur causs de terrate. Vas exceptionnelle en en mor et le Vallée de la Teurgues Cheque percels, d'acrimo 7:500 m², entièrement Vabbilde, est réservée à la construction de misbone de est éservée à la construction

(D.FEAU)

132-bd Haussmans 75008 Paris 261-80-40

LE VESINET - RÉSIDENTIEL CAIME, GOE PROP. MANSART DATÉ. 4181, récept. 80 m2. 10 ch., 4 s. bns, 2 douches, PAV. gard., BATSE DR 2,800 m2. AGENCE da b TERRASSE, LE VESINET - 174-05-40.

PROGRED, 187, rue National 36400 LA CNATRE. Tél.: (15-54) 48-10-66.

IF VENNET - PENDENTIEL
OEUX BX TERRAINS 200 m2
(agode 20 m. Toutes viabilités pian d'eau al irés bolta naison,
A fe rue. 350,000 F chacta,
AGENCE de la TERRASSE,
LE VESINET. - 174-45-9.
A 5' Reportet, part vel 1000 mi

PROPR \$/3.000 m2 PARC hall entries, cuis., asis, seins, se

(31) 88-58-68

Place du Casino 14360 Trouville

**OFFICIERS** 

ET VENTES PAR ADJUDICATION

Veuta sur salaie immobilière eu Palais de Justies à EVRY, rue des Mazières, le mardi 17 mai 1977. à 14 heures **UN PAVILLON** 

Vio our sais, Pal. Just. Versailles (78), 3. pl. L.-Barthon, le 25 mal, à 10 h.

A PRIX : 30.00 FRANCS

Terrain superficie totale 30 a. 41 ca.

Pour tous Me MOURICHOUX, avoc.

A VERSAILLES (78), 24. rue des

Réservoirs, tél. 958-08-57.

A VAUGRMEUSE (Essonne)

VAUGRMEUSE (Essonne)

VAUGRMEUSE (Essonne)

Lieudit « Les Priites Rottes a 2. chemin visinal 2. chemin visinal 3. chemin visinal 4. chemin visinal 4. chemin visinal 4. chemin visinal 4. chemin visinal 5. chemin visinal 5. chemin visinal 5. chemin visinal 4. chemin visinal 5. chemin

SERVICE DES DOMAINES

le. 9 juie 1977, a 9 b. 30 et à 14 h. 30, a PARIS (9°)

APPARTEMENTS - BOUTIQUES (loués) CHAMBRES - LIBRES

à PARIS (16°)

I - 62. avenue Théophila - Gautier et 1, rue Leconte - de - Lisle BOUTIQUE Miss à prix 50,000 F S APPARTEMENTS de S at 9 pièces ... Mise à prix 450,000 P 3 CHAMBRES ..... Mise a priz 16.000 F l'una 

RENSEIGNEMENTS ET CONSULTATION DU CAHIER DES CHARGES :

— Direction des Services Fonciers de Paris, 25-27, place de la Madeleine,
Paris (8"), tél. 266-91-40, poste 788.

Pour connaître le détail de cette vente at de teutes les ventes laites par les DOMAINES, abonner-vaus au « B.O.A.D. » magazina lliustré. 30 F les 22 noméros à adresser au B.C.P., 17, rue Scribe, 75436 Paris Cedex 69 - C.C.P.: R.P.L. Paris 9.063-46.

Vente au Palais de Justica à Paris, le jeudi 26 mai 1977, à 14 heures UN APPARTEMENT sis à PARIS (14°)

48, rue Raymond-Losserand 5" écage, porte droite, da 4 pièces principales at petite cave MISE A PRIX: 150,000 FRANCS S'adr. à Me CHARTIER, avocat à Paris, 34, sv. de l'Opéra, tél. 073-68-27; à tous avocats près les Tribousux de Paris, Bobigny, Namerre et Créteil.

Vente en Palais de Justice à Paris, le jeudi 26 mai 1977, à 14 heures UNE PROPRIÉTÉ sise à ASNIÈRES (Hauts-de-Seina)

9, rue Roger-Campestre

MISE A PRIX: 100.000 FRANCS S'adresser à M° B. de SARIAC, avocat à Paris, 76, avenus Marceau M° FERRARI, syndis à Paris, 85, rue de Rivoli.

VENTE SUR LICITATION au Palais de Justies à Paris, bd du Palais, le LUNOI 23 MAI 1977, à 14 beures - EN UN SEUL LOT

IN APPARTIMENT de 5º étage gauehe, sompr. entrée, culaine, w.-c., le discret, saile à manger, 3 shambres jiot 18 du réglem de copropr.) st 76/1000 des parties comm. - UNE CHAMBRE au 6º étage couloir de droite avec droit à us, des w.-c. sur palier (lot 27) et 3/1000 des parties communes - UNE CAVE au sous-sol jiot 38) et 1/1.000 des parties communes dans un immauble en copropriété sis

12, BOUL. SAINT-MARCEL - PARIS-5° M. à P.: 150.006 F S'sdr. M° Jacques WABLE, avocat à Paris (9°).

HERICOURT, avocat 2, rue de Grétry, Paris (2°), tél. 742-52-68; et à tous

avocats près les Trib. Grande Inst. de Paris, Bobigny, Nanterre et Créteil

VENTE sur saisie immobilière eu Palais de Justice à PARIS, le jeudi 26 mai 1977, à 14 h. - EN UN SEUL LOT PROPRIÉTÉ A ALFORTVILLE (94)

30, rue du Pont-d'Ivry - ANGLE 20, rue Paul-Vaillant-Cooturier, compr: MATSON DE RAPPORT élevée sur save, rez-de-shaussée, 2 étages Terrain 247,90 m2 Mise à Prix : 600.000 F - S'adresser Me PAUL BAILLY avocat à Paris (14), 18, rue Duphot, tél. 280-39-13 ; à tous ovocats près le Trib. Gr. Inst. de Paris, Bobigny, Nanterre et Créteil ; sur lioux pour vis

TARREST ASSESSMENTS OF MANAGEMENTS.

Wahl est charge form

### RELIGION

### SELON LE DIRECTEUR DES «CAHIERS DU SAMIZDAT»

### Le regain religieux en U.R.S.S. est irréversible et irrépressible

Un prêtre orthodoxe d'U.R.S.S. qui conclut : « L'enjeu est de déclare avoir baptisé, en un an, souoir si les nations formant treize membres de l'Académie des sur un total de deux cents, ou de quatre cent sobrante-cinq personnes selon que l'on compte les membres de plein droit on la combat dépendra aussi l'académie.

L'Académie.

Cette indication donnée aux des l'Académie.

totalité .des correspondants de l'Académie.
Cette indication, donnée aux informateurs religieux par M. Anthony de Meets, directeur des « Cahiers du Samizdat » (1), donne un aperçu — quelque pen imprécis, il est vrai — dn regain religieux en U.R.S.S. Il convient d'y e jouter un « mouvement de masse » parmi les intellectuels russes e: même parmi les ouvriers. En 1976, deux cent mille personnes se seraient converties an pentecotiame. L'Eglise baptiste, pentecôtisme. L'Eglise baptiste, qui connaît une situation schisma-tique avec deux hiérarchies paral-lèies, aurait aussi fait de nets

lèles, aurait aussi fait de nets progrès.

M. de Meeûs estime irréversible et irrépressible ce retour à la foi chrétienne dans un pays où les autorités civiles ont fait le maximum pour réduire les Eglises à des « musées vivants ».

Le directeur des « Cahiers du Samizdat » signale d'aure part le fait suivant : en 1974, dans une imprimerie ciandestine baptiste de Lettonie, une opération, menée par la police et l'armée, a permis la salsie de quinze mille bibles, prêtes à la distribution en U.R.S.S., de quinze mille autres exemplaires en cours mille autres exemplaires en cours

de confection, et de plus de 9 tonnes de papier.
Est-ce l'annonce du créguscule du communisme atbée et vioiateur des droits de l'homme?
M. de Meeûs est euclin à le croire,

ment soutour à la liberte, ou vont sombrer de nouveau dans la nuit stalinienne. De l'issue de ce combat dépendra aussi l'avenir de la démocratie et de la liberté en Europe, et sans doute dans le monde. Par conséquent, le combat des démocrates soviétiques nous concerne pous. » — H.F.

(1) Cahiers du Samizdat, 10S, drève du Duc. 1170 Bruxelles. Samizdat, des mots russes sam (soi-méme) et tedat (publier), désigne tous les écrits ayant échappé à la censure qui sont diffusés en U.B.S.S. et circulent de main en main aux risques et périls de ceux qui les ont en leur possession.

délégué général de Credo, mouvement coordonné par M. Michel de Saint Pierre, a décidé je quitter cet organisme « en raison de sa politique de soutien à l'égard de l'abbé Ducaud-Bourget ». Il fonde un autre rassemblement pour réaliser l'unité des crétiens autour du pape.

■ Mgr Lejebure, supérieur du séminaire d'Ecône, se rendra, le 17 mai, eu château de l'Aunay à Sigournais (Vendée) pour une cérémonie de confirmation. L'èvêque, suspendu u divinis, était déjà ailé en Vendée en janvier 1976 à l'occasion de l'achat de ce château par la Fraternité saccedotale Saint-Ple K. dont il est le responsable spirituel. C'est là que s'est retiré l'abbé Jamin, curé révoqué de Saint-Hilaire-le-Vouhis. — (Carresp.)

Le député de l'Aveyrou soull-gue, dans une question écrite, « la très regrettable coïncidence entre ce rafus et l'autorisation accordée à d'unciens S.S. et parachutistes d'effectuer un posage du souve-

loterie nationale

82 NUMEROS

1

2

3

4

5

6

611

56 551

81 691

1 812

6-232

6 632

7 142

9 902

1 193

8 173

06 913

81 693

884 52 974

81 694

91 534

81 695

91 235

11 806

21 696

77

187

2 517

TIRAGE No 18

34

GROUPES

tous groupes

tous groupes

tous groupes

autres groupe

tous groupes

groupe 3

tous proupes

tous groupes

tous groupes

tous groupes

tous groupes

tous groupes

autres groups

autres groupe

tous groupes

tous groupes

tous groupes tous groupes

groupe 3

tous groupes

tous groupes

tous proupes

groupe 2

groups 3

autres groupes

groupe 1.

groupe 3

groupe 3

#### Transports

#### MODIFICATION DE LIGNES D'AUTOBUS EN BANLIEUE PARISIENNE

 Depuis le 1º mui, afin d'as-surer une meilleure desserte de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), la ligne 155 porte de Champeret-Asnières (Quatre Roules) emprunte, en direction d'Asnières, la rue d'Alsace, à Levallois, D'eotre part, la ligne 183 B porte de Clichy-Thiais (vois de la Galaise) est désormais exploitée en service omnibus sur l'ensemble de son parcours.

● Depuis le 2 mai, la ligne 346 B Rosny-sous-Bois (Seins-Saint - Denis - Le Blanc - Mesnil Saint-Denis - Le Hianc-Mesnal (Danielle-Casanova) est créée à titre d'essai afin de desservir, de 9 heures à 16 h. 45, du lundi au vendredi, le centre commercial de Rosmy II. D'autre part, l'actuelle ligne 346 est désormais exploitée sous l'indice 346 A Hugnolet (Gallieni) (Seine-Saint-Denis) - Blano-Mesnal (Danielle-Casanova).

Enfin, à titre d'essai et afin d'amédicrer les liaisms dans Sevigny-sur-Orge (Essonne), la ligne 285 B porte d'Italie-Sangny est prolongée jusqu'an C.E.S. des Gâtines, et assure ainsi la desserte de la gare de Savigny.

#### Journal officiel

Sont publiés an Journal officiel du 5 mai 1977 : UNE LOI

 Tendant à la reconduction de la législation sur les emplois réservés. UN DECRET

Portant publication de l'échange de lettres entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la principauté de Monaco relatif au ratisahement des médecins monégasques aux régimes de retraites des médecins français.

### vernement de consacrer, au même titre que le 14 juliet et le 11 no-vembre, la date du 6 mai 1945 comme anniversaire de la victoire des patriotes et résistants, ainsi que des alliés, sur les forces Colloques Congrès

Le vingt-septième congrès de l'association France-Canada, se tiendra du vendredi 6 au lundi 9 mai, à Toulon, en présence de M. Gérard Pelletier, ambassadeur du Canada en France, et de re-resentante des convergements

TERMI-

8

9

0

SOMMES

PAYER

50

250

10 050

-10 050

2 050

100

1 000 1 000

1 000 1 000 2 500

10 100

**2 100** 

1 000

2 500

2 000 000

2 000

20.000

100

100

200 10 000

10 000

2'000

10 100

1 000

10 000

.2 000

100 000

200 10 000

10 000

2 000

50

PROCHAIN TIRAGE LE 11 MAI 1977 VALIDATION JUSQU'AU 10 MAI 1977 APRESMIDI

. 150

1 050

29

### MÉTÉOROLOGIE



volution prohable du temps en France entre le jendi 5 mai à 9 heure et la vendredi 6 mai à direction variable. direction variable. Allieurs, les nuages demetireront assex abondants at les vants, modérés, soufficient du secteur ouest. En général, les températures seront en hause. Jeudi 5 mai, à 8 heures, le pression atmosphérique réduite au niveau de la mar était. à Paris, de 1013,1 millibars, soit 759,9 millimètres de merque. 24 heures:

La France demeurers sous l'influsces de masses d'air froid humide
et installe, mais le champ de pressions s'élèrers progressivement et
une amélioration tendra à se déte-

PRÉVISIONS POUR LE 61

Températites (le premier chiffre indique la maximum enregistré au cours de la journée du 4 mai, le second, le minimum de la nuit du 4 au 5).

Ajacelo, 16 et 6 degrés; Biarrix, 14 et 7; Bordesux, 15 et 2; Brest, 13 et 8; Caen, 10 et 6; Cherbourg, 9 et 5; Chermont-Ferrand, 7 et 2; Dijon, 11 et 5; Grenoble, 11 et 5;

DEBUT DE MATINÉE

**Documentation** 

### Les publications de la Documentation française

La Documentation française vient de publier les textes sui-

— Quel sera demain le vrai rôle des techniques audio-visuelles? Que peut-on attendre de la 
vidéo, du vidéodisque, de la téléconférence, de l'apport des satellites à l'audio-visuel, du terminal 
domestique, du télétexte et des 
divers téléservices? Le numéro 
38 de la Revue 2000, sous le titre 
« Après-demain, l'audio-visuel » 
tente de faire le point sur le dèveloppement actuel de ces techniques et sur leurs potentialités à 
moyen et long terme, tout en analysant leur répercussion sur 
l'éducation, la culture, la création 
artistique, les télécommunications 
et l'aménagement du territoire 
de riuméro, 54 pages, 12 F).

— Poursulvant sa série sur les Quel sera demain le vrai

a difficient S.S. et particultistes di deffectuer un vojuge du souvenir, en mai prochain, sur les canadien et français.

— Poursulvant sa série sur les départements, la Documentation côtes normandes et dans le reste du pays ».

— Poursulvant sa série sur les départements, la Documentation française vient de faire paraître, du pays ».

GROUPES .

tous groupes

tous groupes

sutres around

autres groupe

tous groupes

tous groupes

tous proupes

BUTTES Groups

tour groupes

tous groupes

tous groupes tous groupes tous groupes groupe 3

autres groupe

autres group

tous groupes

groups 3

PARIS Seme

38

groups 3

groupe 3

groupe 3

groupe 4

SOMMES

PAYER

F.

.1 050

10 150

2 050

2 050

500

1 000

10 000

2 000

10 000

1 000 10 000

2 100

100 000

Z 000

10 000

200

100

200

100 050

Liste officielle DES SOMMES A

PAYER, TOUS CUMULS COMPRIS, AUX BILLETS ENTIERS

FINALES

NUMEROS

9 927

41 957

**58 577** 

81 697

29 387

6 668

81 658

90 538

9 809

27 989

81 699

00 169

960 -09 130 81 690

61 370

36

NUMERO COMPLEMENTAIRE:

190

Etudes documentaires », les monographies de deux départements de la région de Bourgogne: l'Yonne (uuméros 4 326 à 4 328, 120 pages, 14 F), la Sadne-et-Loire (numéros 4 356 à 4 358, 130 pages, 14 F), et d'un département de la région de l'Île-de-France la Seine-et-Maris (numéros 4 351 à 4 353, 136 pages, 17,50 F). Pour chacun d'entre eux sont analysés, après les généralités sur l'histoire, la géographie et la démographie du département, les activités économiques, les équipements et la physionomile du département en tant que collectivités territoriale.

— La Délégation à l'antion résionale (DATARI): Bublique en deux volumes, quaire études sur la crestructuration de l'appareil productif français », Les auteurs chartent à définir le place de

productif français b. Les auteurs la France dans l'après-crise, dans le cadre d'un projet d'autonomie, et se demandent s'il y a encore quelque place pour une stratégie volontariste qui ne soit ul l'intégration d'après de l'autonomie. gration atlantique ni l'eutarcie (Travaux et Recherches de pros-

pectives nº 65; 316 p., 40 F, et nº 66, 236 p., 35 F).

— Le ministère de l'industrie publie, dans une nouvelle collec-tion a Méthodes et Modèles », une étude réalisée par le Bureau d'informations et de prévisions économiques (BIPE) intitulée Spécialisation internationale du travail et redéploiement industriel, qui a pour but d'identifier les secteurs industriels pour lesquels la France est enten placée : face à ses concurrents étrangers. Trois scénarios différents sont proposés : celui des nationalismes, celui de la coopération interna-tionale, et un scénario méditerra-néen (un volume, 150 p., 15 F).

néen (un volume, 150 p., 15 F).

— Chiffrer les données de la vie culturelle, est-ce possible ? Le premier Annuaire statistique de la culture (1960-1970) s'insèredans une série de travaux effectués au service des etudes et recherches du ministère de la culture et de l'environnement pour metire en place un système d'observation économique et statistique de la vie culturelle. En

quatre volumes, cet annuaire presente, sans prétendre être exhaustif, les données chiffrées de la production, de la diffusion et de l'utilisation du patrimoine et des flux culturels, ainsi que de l'intervention publique dans la vie culturelle (1= volume, 368 p. 30 F; 2= volume, 408 p. 30 F; 3= volume, 485 p. 35 F; 4= volume, 287 p., 25 F).

L'étude d'Hervé Giequian publiée dans le n° 205 du Courrier des pays de l'Est sur L'organisation de l'industrie automobile en U.R.S.S. porte tout spécialement sur les véhicules ntilitaires. Il fait le point sur les changements

sur les vénicules núltisaires. Il fair intervenus dans l'organisation de l'indiatrie automobile en U.R.S.S. et étudie la ratuation des divers types de vénicules utilitaires construits dans ce pays. (Le numéro, 55 pages, 22 F.)

20 mm 5 mm

Conta Den (\*\*\*)

méro, 56 pages, 22 F.)

— Depuis la proclamation, en l'anne de la République fédérative populaire de Yougoalavie, le gouvernement de Belgrade a fait preuve, en matière de diplomatie, d'une grande originalité. Dans les n° 4354-4355 des Notes et Etuda documentaires, Marc Gildara en la 12 grande de la 12 n 4354-4355 des Notes et Etudes

t documentaires, Marc Gildara etamine les divers aspects de Li
politique extérieure de la Youpslavie. (Un volume, 60 pages, 7 f.)
— Le texte de la Charle nationale algérienne du 27 juin 1976
est reproduit dans les nº 4348 à
4350 des Notes et Etudes documentaires, et longuement analyst
par Nicole Grimand (106 pages,
14 F.). Le nº 75 de la revue
Maghreb-Machreck, de son côté,
présente une analyse du parti
selom cette charte. (Le numéro,
96 pages, 15 F.) Les principes de
finis par la charte, dont s'inspira
la novelle Constitution soumiss
an vote le 19 novembre 1976; guian vote le 19 uovembre 1976, gui-deront l'action future du pouveir algérien.

+ Ces publications sont en vents à la Documentation français. 31, qual Voltaire, 73340 Paris Cedex 97 (ou dans toutes les grandes librairies)...

Vente par correspondance : les commandes delvent être adresses directement à la Documentation

### MOTS CROISÉS

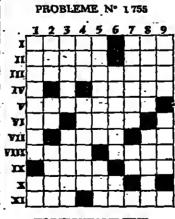

E Effectues certain travail. — XL Sert en desservant; Per-met de balller, de dormir et de

VERTICALEMENT VERTICALEMENT

1. Portalt du linge de couleur:
Prélixe. — 2. Terme de sport:
Pronom; Révisé. — 3. Prénom;
Certains n'hésitent pas à les
bousculer. — 4. D'un auxiliaire;
Bons principes. — 5. Pièce de
charpente; Peu accessible. — 6.
Besoins de l'âge tendre; Orientation. — 7. Manteaux d'intérieur; Dit tout, sait tout, voit
tout. — 8. S'oppose au revers;
Autant n'en pas parier ! — 9.
Préfixe; Vieilles vagabondes.

EMPHOD SE PERMEAN 233

DEPANDENT LA SUPPRESSA DES EXOMERATIONS AMISIN

and days a fire. If a real case for a parameter and a procession is

the same of the sa

AT MANY PROPERTY.

. . the maline support

A Primited Bright

where the state of the state of

the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

The Transport Act of

### LETAUX DUNTERET DES EUROBEVILLES

The second secon

The contract of the contract o

The Chartes demand a second se

### Par III

### A RENCONTRE DES ÉDITEURS

### That chart

PARTICIONES AND THE CONTROL OF THE C

# HORIZONTALEMENT I II est préférable qu'elles soient enchaînées; Dans la Ovinement. III L'eau suffit à les troubler. IV. Paradoxalement Agent. XI. Tries; Etc. VII. Son cœur est agité et elle souffre souvent de troubles de la circulation; Terme musical. — VII. Le poète la trouve verte; — 3. Ort; Aser. — 9. But; Usal. — Will Le poète la trouve verte; — 3. Ort; Aser. — 9. But; Usal. — Will Le poète la trouve verte; — 3. Ort; Aser. — 9. But; Usal. — Will Le poète la trouve verte; — 3. Ort; Aser. — 9. But; Usal. — 9. Ort; Aser. — 9. But; Usal. — 9. Ort; Aser. — 9. But; Usa

**ANCIENS COMBATTANTS** 

### La célébration du 8 mai 1945

L'Union française des associations de combattants et victimes
de guerre a décidé d'organiser,
comme en 1976, la commémoration de l'armistice du 8 mai 1945.
Dans toutes les villes et communes de France, le dimanche
8 mai, généralement le matin, des
cortèges patriotiques iront se
recueillir devant les monuments
aux morts et les fleurir, a précisé
M. Lucien Bégouin, président de
l'OFAC, au cours d'une conférence de presse. A Paris, derrière
les seuis drapeaux des anciens L'Union française des associa- constamment proclamé du gonles seuls drapeaux des anciens combattants, un cortège remoutera les Champs-Elysées pour se rendre au tombeau du soldat inconnu. Le rendez-vous est fixé à 16 b 30 à la station de métro George-V. A cette occasion, l'UFAC demande que « le 8 mai redevienne journée officielle, chômée et fériée ».

Le comité pour la célébration de mai constité pour la célébration de la comité pour la célébration de la constitué l'an demier.

du 8 mai, constitué l'an dernier, souhai'a. « en complet uccord avec l'UFAC, donner au 8 mai 1977 un éclat digne du véritable « réjérendum » de fidelité à la actoire que constitua le 8 mai

Pour sa part, le bureau natio-nal de l'ARAC appelle tous les adhérents de l'Association à amadhérents de l'Association à amplifier la campagne revendicative de cartes postales en direction de tous les anciens combattants et victimes de guerre sans distinction, « afin d'obliger le gouvernement — face à l'ampleur de l'action et de l'union — à liquider enfin dans le prochain budget. le contentieuz qui demeure, et dans l'immédiat à consacrer le 8 mai fête nationale ».

Le 6 mai comme le 11 novem-bre, il est proposé à la popula-tion d'arborer le « Bleuet de France », emblème du souvenir. Le but de la collecte du « Bleuet de France » est, rappelons-le d'apporter à l'Office national des d'apporter à l'Office hational des anciens combattants et victimes de guerre les fonds nécessaires à l'amélioration du sort des victi-mes de guerre les plus déshéri-tées : les orphelins, les veuves et-les ascendants que la sollicitude de la nation n'a pas permis de prendre entièrement à charge. Signalons d'autre part qu'une délégation de trois cents combatdélégation de trois cents combel tants résistants, anciens déportés et prisonniers de guerre, veuves de guerre, séjournent de pnis mardi dernier aux Etats-Unis, où ils célébreront avec leurs frères d'armes américains l'anniversaire du 8 mai au cimetière d'Arling-ton, à Washington.

« Regreffable coıncidence » M. Robert Fabre, président du Mouvement des radicaux de ganche, appelle l'attention du premier ministre sur le refus

Edité par la SARI. le Monde. Gérante : Jacques Fauvet, directeur de la publication



Reproduction interdité de tous arti-cles, sauf accord acec l'administration.

Commission paritaire des journaux et publications : nº 57437.



### LA VIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

### la compétitivité et les structures des entreprises

Le conseil des ministres a nommé, mercredi 4 mai, un délégué aux industries agricoles et alimentaires, en la personne de M. Jean Wahl; comme nous l'avions laissé prévoir le 21 avril.

exportations.

#### M. MÉNASCHÉ QUITTE LA PRÉSIDENCE DE PRÉVAL

M. Hugues de La Bonninière de Marage la Beaumont, administrateur-directeur général d'Heinz-Parrier, vient de remplacer M. Jean Ménagehé au de président-directeur général

poste de président-directeur général de Préval, branche laitière de Perrier, qui réalise environ la moitié du chiffre d'affaires du groupe, soit 1230 millions de francs.

M. Ménsché, qui est égé de soitante et onne ans, a manifesté le désir de ce retirer après avoir présidé préval depuis 1969. Il est rémarquable, toutefois, qu'il cède sa place à celui qui 2 été l'artisan quable, toutefois, qu'il cède sa place à celui qui 2 été l'artisan respecte de la session des intérêts du groupe con place à celui qui 2 été l'artisan de la session des intérêts du groupe con l'artis de l'artis de la session des ménerales actif que Perrier dans Generale, que Perrier dans Generales des 11 juin écon l'artis de l'a plus raisonnable. »

[Né le 4 juin 1922, à Paris, M. Jean Wahl est licencis ès lettres et en droit. Ancien élève de l'Ecole nationale d'administration (1948-1947), Il a été administration civil à la direction des relations économiques artèrieursa su ministère des finances (1947), il a ensuite été conseiller dans les cabinets de René Mayer et de Robert Buron. Il a occupé divarses responsabilités dans le domaine du commarce extérieur et a été nommé on 1965 chef des services d'expansion deconomique en Grande-Bretagne. Il a présidé le conseil international du casé de 1966 à 1967, année ch il a été nommé ministre plénipotentiaire.]

### ATO POURRAIT CONTRIBUER A L'INSTALLATION D'UNE PLATE-FORME CHIMIOUE AU VENEZUELA

L'Institut vénérablen du pétrole (LV.P.) a engage des négociations avec la société française ATO. fillale chimique à parts égales des groupes des chambies de commerce et des chambies de commerce et des chambies de commerce et d'industrie, à quelques jours de la discussion du texte à l'Assemblée nationale.

L'AP.C.C.L. estime, d'antre part tou non loin de Fuerto-la-Cruz, dans le nord-est du Venesuels.

Son coût serait de l'ordre de 4 à supporter à tort aux entreprises parts du maître d'euvre, transfert de technologie, formation de personnell et commerciale. Mais la firme pourcait également être amenée à dans certaines fabrications. Les dirigeants d'ATO sont particulièrement intéressée par Paspoet pécucières qui faussent les conditions de la martie d'eure telle négation mais

# ATTAIRES ATTAIRES ATTAIRES ATTAIRES ATTAIRES ATTAIRES ATTAIRES Le plan anti-crise de la Commission européenne entrera en vigueur le 9 mai

Neuf avaient exprimé leur avis En dépit des réserves de certains Etats membres à l'égard de
la politique des prix élaborée par
la Commission, le conseil des
ministres s'était montré plutôt
favorable. La France, pour es
part, considère que ce plan anticrise considère que la Commission
l'appliquera avec détermination
et a misité sur le fait que, si
le marché ne se redressait pas,
d'autres mesures plus contralgnantes devraient blentôt être
adoptées.

Les mesures oui ont été apormide proposer les mesures propres à améliorer les structures et la compétitivité des entreprises du secteur agro-alimentaire et d'as-strer une meilleure adaptation de la production aux besoins de la transformation et du marché pour développer la commerciali-sation des produits agricoles et alimentaires et notamment les exportations. Apprenant le rattachement de M. Jean Wahl au ministère de l'agriculture, l'A.P.C.C.I. (Assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie) a indi-

Les mesures qui ont été approu-vées et qui entreront en vigueur le 9 mai sont connues depuis longtemps (la Monda des 19 et 24 mars).

commerce et d'industrie) a indiqué, dans un communiqué:

a Nous considérons qu'il s'acti
il de problèmes beaucoup plus
d'industrialisation et de commercialisation, notamment en matière de commerce extérieur, qui
sont beaucoup plus proches des
compétences et des préoccupations du milieu industriel et commercial qu'agricole. (-) Le ratiachement simultané aux deux
ministères: agriculture et industrie; ce qui était le cas avec le
secrétariat d'État aux industries
agricoles et alimentaires de janpier à août 1976, paraît beaucoup
plus raisonnable. )

[Né le 4 juin 1922, à Paris, M. Jean Condition préalable à ses yeux à une restructuration de l'industrie sidérurgique la Commis-sion entend compléter le système de quotas volontaires de livrai-son appliqué depuis le 1ª janvier 1977 de la manière suivante :

- Fixation de prix minima obligatoires (article 51) pour les ronds à béton. Cela est nécessaire car les producteurs, surtout taallens, n'ent pas respecté les quotas de livraison fixés par la Commission Comme de livraison de livraison fixés par la Commission Comme de livraison d de livraison fixés par la Commis-sion. Comme on pouvait ay attendre, le ministre Italien des affaires étrangères s'est élevé contre cette nouvelle contrainte; elle gêne en effet ses petits in-dustriels — les fameux Bressciani — capables de vendre des ronds à béton au-dessous des prix mi-nima fixés. Les Anglals ont estimé en sens inverse que ces prix mi-nima n'étaient pas fixés à un berème suffisant : au Royaume-Uni, les prix sur le marché intè-rieur sont en effet encore supé-rieurs au niveau retenu;

La Commission européenne a sprouvé, mercredi 4 mai, le à respecter. Les Français ont nouveau plan anti-crise pour la sidérurgie. La veille, les ministres des affaires étrangères des les résultats escomptés, soit que Neuf avaient exprimé leur avis les entreprises refusent de general dans cette voix, soit qu'elles entreprises refusent de general dans cette voix, soit qu'elles entreprises refusent de general dans cette voix, soit qu'elles entreprises refusent de general dans cette voix, soit qu'elles entreprises refusent de general dans cette voix soit que se compare dans cette voix soit que se compare dans cette voix soit que se compare de la compare de la compare dans cette voix soit que se compare de la compare dans cette voix soit que se compare dans cette voix soit que se compare de la c gager dans cette voix, soit qu'elles ne respectent pas les engagements pris. Il faudrait très vite passer au stade suivant, autrement dit étendre à d'autres produits que les ronds à béton la fixation de prix minima obligatoires. Les Allemands se sont prononcés, à l'inverse, contre la généralisation

Playerse, contre la généralisation — Surveillance des importations par la mise en place d'un système de licences automatique. Ce sont ainsi non seulement les quantités importées, mais aussi les prix pratiqués qui pourront être controlés. La Commission at les gouvernements membres espèrent que cette surveillance continue et complète incitera les fournisseurs artérieurs à a continue et complète incitera les fournisseurs artérieurs à a continue et complète incitera les fournisseurs artérieurs à a continue et complète incitera les fournisseurs artérieurs à a continue et complète incitera de les fournisseurs artérieurs de les fournisseurs de les nue et complete incitera les four-nisseurs extérieurs à s'en tenir à un comportement raisonnable. Là encore les Français ont indi-qué que si cette mesure se révélait insuffisante, il convien-drait d'en envisager d'autres plus contraignantes, à savoir des taxes aux frontières ou des quotas d'importation.

d'importation.

Les cinq fédérations de la sidérurgie n'ant pas caché leur déception à l'issue d'une réunion de cinq heures mercredi 4 mai avec MM. Oheix, délégué à l'aménagement du territoire, qui leur présentaient le plan du gouvernement pour la création d'emplois dans le Nord et en Lorraine, Selon la C.G.T., « alors qu'officiellement on annonce 12 500 emplois en Loraine, ce plan ne crée que 3 000 à 4 000 emplois dans les quaire ans qui viennent, les constructeurs d'automobiles, notamment Renault, ne devant firer leurs projets d'impestissements qu'à la fin de 1977 ».

La C.F.D.T. estime qu'il vau-

### **AGRICULTURE**

### L'Association pour le développement devra faire preuve de « plus de rigueur budgétaire »

Après deux années de crise qui ont menacé son existence, l'Association nationale pour le développement agricole (ANDA) vient d'obtenir des pouvoirs publics la confirmation d'une série de mesures qui devraient assurer son fonctionnement jusqu'en 1982 (• le Monde » du 24 décembre 1976).

En contrepartie d'un prêt du Crédit agricole et de l'augmentation de certaines taxes parafiscales sur les produits, l'ANDA devra faire preuve «de plus de rigueur» dans la gestion de son budget, a indiqué M. Pierre Méhaignerie au cours de l'assemblée générale de l'association, qui finance les actions de vulgarisation faltes par les organisations professionnelles. C'est ainsi que des dispositions concernant les structures et les procédures budgétaires de l'ANDA ont été prises:

• Une conférence nationole du les combre 1978).

qui a estimé possible de «rétablir un climai de confiance» de développement, mais aussi etez les agriculteurs intéressés.

DIX-SEPT AGRICULTEURS

SONT CONDAMNÉS

POUR DESTRUCTION DE LAIT

prises:

• Une conférence nationale du dével-pement agricole est créée. Instance paritaire entre les représentants des pouvoirs publics et des professionnels, elle est chargée de donner un avis sur l'orientation et la coordination des actions de développement actuellement dispersées entre plusieurs organisations parfois rivales.

• 5 % du budget de l'ANDA seront directement gérés par l'association — au lieu d'être attribués aux organismes réglo-

attribués aux organismes régio-naux et départementaux — efin de financer des actions parti-

ouleres.

Oune meilleure coordination sera assurée avec le secteur agro-alimentaire en associant, à titre consultatif, à l'assemblée générale de l'ANDA des représentants des industries agro-alimentaires et des coopératives, e La discussion o été longue et difficile ovec le précédent ministre de l'ogriculture, M. Bonnet, et nous n'avons pas toujours eu

Le tribunal de grande instance de Chaumont à examiné, mardi 3 mal, le cas de dix-sept agriculteurs de Haute-Marne pour-sulvis pour à destruction de lait menée à jorce ouverte par un groupe », (loi anti-casseurs). Le 21 octobre dernier, ils avaient vidé sur la chaussée le contenu de trois elternes pour protester contre le prix du lait à la production, qu'ils jugeaient trop bas. Le président et le vice-président du centre des jeunes agriculteurs de la Haute-Marne, MM. Bellany et Duhant, ont été condamnés à 860 francs d'amende et les quinze autres agriculteurs à 400 francs de la même peine chacun.

● Quatre arboriculteurs de la Drome ont comparu, mercredi 4 mal, devant le tribunal de grande instance de Mâcon. Poursulvie au titre de la loi anticasseurs, ils avaient déversé, le 5 août dernier, le contenu de deux camions de pêches italiennes sur un parking d'automatte près rieur sont en effet encore superieur sont en effet encore sont encore en effet encore en effet encore sont enc

### Le projet de loi modifiant la faxe professionnelle

#### LES CHAMBRES DE-COMMERCE DEMANDENT LA SUPPRESSION DES EXONÉRATIONS ABUSIVES

Le projet de loi sur la taxe professionnelle est incompatible professionnelle est incompany avec les mesures de lutte contre l'inflation, déclare, dans un com-

dirigeants d'ATO sout particulière ment intéressés par l'aspect pécuniaire d'une telle opération, mais lis comptent aussi heaucoup sur la notoriété que la réalisation de ce complexe pourrait donner ultérieu-complexe pourrait les chambres de commerce, en période de crise et de significantés économiques, il est singulièrement inopportun de procéder à des réjormes projondes dont les conséquences ne peuvent être exactement meaurées sur la situation déjà précaire des sur la situation déjà précaire des entreprises commerciales, industrielles et de services. porter entreprises commerciales, indus-trielles et de services.»

LE TAUX D'INTÉRÊT DES EURODEVISES

A LA RENCONTRE DES ÉDITEURS

Jeudi 28 avril s'est déroulée é Paris, au Nouveau Cercle, une manifestation organisée par la S.E.E. CLICHES UNION, piecée sous le signe de la rancontre avec les éditeurs.

Monsieur Yvan CHOTARD, Président du Syndicai Netional des Editeurs, avait bien voulu, maigré ses nombreuses occupations, témoigner par sa présence tout l'intérêt qu'il porte sux Aris Graphiques.

La S.E.E. CLICHES UNION est bien connue dans les milieux graphiques puisqu'elle se place au tout premier rang des photogra-vures trançaises.

Cette société regroupe en effet 230 techniciens à Paris et en province, autour de ses différentes activités: studio de prisa de vues aux Champs-Eiyaées, Studio de dessin, ateller de composition fonctionnant 24 heures sur 24, service de photo-composition et de photo-

Son expansion a été particulièrement orientée vers la production couleur. Elle dispose meintenant de 3 Scanners (appareils de sélection couleurs électroniques) fonctionnant jour et nuit. Une quatrième unité, encore plus performente, est sur le point d'être mise en place.

Elle est une des rares entreprises de photogravure à travailler 24 heures sur 24 pour les entreprises de presse.

Il est à noter l'effort important réalisé par ses d'idgeants pour accroître le chiffre d'affaires traité avec l'étranger, notamment les pays de langue française, désirant sinsi prouver que la France, long-temps concurrencée par ses confrères étrangers, était capable, par une politique appropriée, d'être compétitive sur les marches extérieurs.







### invitez vos amis...

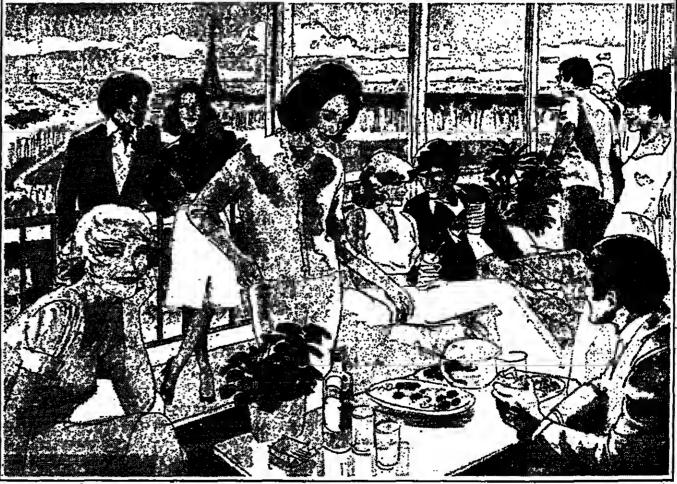

### et offrez leur la vue

bien plus grand que ceux que peuvent turc, sans problèmes.

bien plus grand que ceux que peuvent turc, sans problèmes.

Bellerive : une résidence dans la grande iradition Manera et Tiffen.

BELLERIVE

Choisissez cette situation exception-nelle qui vous permettra de recevoir diement. Il leur suffit de pesser le vos amis dans un grand appartement, Pont de Neufily et de garer leur vos d'imanche de 14 h à 19 h.



TEL: 766.04.65

### LOTS CROISES

~ 105 Q

Company of an annual contract of

Mary Mary and and

Le jen économique inter-national des pays riches, déjà fanssé par l'absence d'un

système monétaire digne de

d'entre elles — en particulier le pétrole — ne sont pas renouve-lables. A l'heure où l'on cherche à réduire par tous les moyens les

déficits de balance des palement

c'est aussi une injure pour tous les pays du tiers-monde non pro-ducteurs de pétrole, « pris à la gorge » par la hausse des prix du brut.

Apprivoiser le marché

Petit à petit, chemine donc l'idée que l'on pourrait essayer de mettre en place des mécanismes

evitant les à-coups brutaux sur les prix des matières premières, qu'ils proviennent du marché ou de l'action politique, c'est-à-dire de cenx qui sont bien placés pour

provoquer une « cartellisation » on jouir d'un quasi-monopole. Mais ce qui paratt si bien aller de soi sur le papier provoque depuis des mois dans des instances diverses (CNUCED, Conférences de Designe convelle de Designe convelle de Designe convelle de le convenient de le conv

tances diverses (CNUCED, CORIè-rence de Paris, consells de la C.E.R.) un beau remue-ménage. C'est que les revendications ex-posées par le groupe dit des « 77 » (en fatt, aujourd'hui 111) pays en voie de développement ne choquent pas senlement les prin-cipes du libéralisme, défendus avec le plus de vigueur par les Etats-Unis, mais les intérêts des pays occidentsuix.

Etats-Unia, mais les intèrets des pays occidentaux.

Le groupe des pays du tiersmonde s'est en effet accordé pour 
demander un programme intègré 
d'accords internationaux de stabilisation des produits de base (au 
nombre de 18), c'est-à-dire 
que, au lieu de signer les accords 
produit par produit, des négociations d'ensemble seralent poursuivies, liant entre eux les accords

suivies, liant entre eux les accords sur des produits différents. Des stocks régulateurs, financés par un fonds commun, assureralent cette stabilisation.

JOURNEE NATIONALE

DU SOUVENIR

FRANÇAISES et FRANÇAIS

LE 8 MAI

ACHETEZ LE

**BLEUET de FRANCE** 

et Victimes de la Guerre

AU PROFIT 40 VIUTE - OSPIELIE

PARTICIPATION MINIMUM 0,50

### Projet de construction d'une centrale nucléaire à SAINT-ALBAN-DU-RHONE et SAINT-MAURICE-L'EXIL (Isère)

Rappel de l'Avis d'Enquête d'Utilité Publique paru dans le journal daté du 24 Avril 1977

MM les Práfets des départements de l'Isère, de la Loire et de l'Ardèche font conneltre qu'il sera procédé à une enquête sur l'utdité publique du projet présenté par Electricité de France (Service Mational), en vus de la construction d'une centrale nucléaire sur le territoire des communes de Saint-Alban-du-Rhône et de Saint-Maurice-l'Extl, dans le département de l'Isère.

Une commission d'enquête comprensut :

— M. WELTI Marcel, directeur général des services techniques de la ville de Grenoble en retraite, président;
— M. FADY Flerre, géomètre-expert;
— M. MIRASSOU Georges, ingénieur civil des mines en retraite, est destinée et siègers à la Préfecture de l'Isère (nonobatant les audiences qui sont prévues en fin d'enquête à la Sous-Préfecture de VIENNE).

Le dossier du projet resters déposé à la Préfecture de l'Isère pendant deux mois consécutifs, du 2 mai au 10 juillet 1977 inclu-sivement, pour être communiqué sans déplacement pendant cette période, et durant les heures normales d'ouverture des bureaux, aux personnes qui voudralent en prendre connaissance.

Un registre à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le président de la commission d'étiquête ou l'un des membres de celle-ci, sans ouvert par M. le Préset de l'isère et déposé pendant le même temps et au même lieu pour recevoir les observations du public auxquelles pourrait donner lieu le projet.

Pendant la durée de l'enquête, des exemplaires du dostier de projet et des registres subsidiaires d'enquête à feuillets non mobiles seront également déposés : 1) Dans le département de l'Isère : à la Sous-Préfecture de Vienne ainsi qu'en mairies de Saint-Alban-du-Ehône, Saint-Maurice-l'Exil, Saint-Cisir-du-Rhône, Les Roches-de-Condrieu, Saint-Prim, Aubertves-sur-Varène, Clones-sur-Varène, Roussillon et le Péage-de-Ponsetillon :

 Dans le département de la Loire : à la Préfecture de Saint-Rtienne et en mairies de Chavaney, Saint-Michel-du-Bhône, Chuyer, Pétusin, Beasey, Roisey, Malleval, Lupe, Maclas, Saint-Pierre-de-Bout et Vérin ; 3) Dans le département de l'Ardéche ; à la Sous-Préfecture de Tournon et en mairie de Limony.

Les registres subsidiaires, cotés, paraphés et ouverts par les Préfet, Rous-Préfets et maires concernés, seront tenus à la dispo-sition du public pour recevoir ses observations sur le projet : - pendant les jours et heures normales d'ouverture des bureaux pour ceux déposés en Préfecture et Sous-Préfectures ; — tous les jours, saur samedis, dimanches et jours fériés, de 15 heures à 19 beures pour ceux déposés en mairies.

Pendant la durée de l'enquête les observations pourront égalo-ment être adressées par écrit au Président de la commission d'en-quête siègeant à la Préfecture de l'Isère, au Préset de la Loire, aux Sous-Présets de Vienne et de Tournon ainsi qu'aux maires des communes concernées.

Les membres de la commission d'enquête recevrant le public de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures : — à la Sous-Práfcture de Vienne les 28 et 29 juin 1977, — à la Práfecture de l'Isère les 36 juin et la juillet 1977,

Il pourra être pris connaissance des conclusions motivées de la commission d'anquête, qui seront déposées un mois environ après la clôture de l'anquête, dans les Préfectures de l'Inère, de la Loire et de l'Ardéche, dans les Sous-Préfectures de Visnue et de Tournon ainsi que dans les mairies des communes concernées.

### SOUCIEUX? SURMENÉ? Alors, DÉTENDEZ-VOUS! lmaginez le très grand hixe et le miffinement. à l'adresse prestigiouse. en donceur et en nuance, pratiquée en bain C'est la détente telle que la conçoit Claude Massard. A déconyrir de tonte argence en prenant un rendez-vous personnel par téléphone. Institut Corporel Claude Massard Le merceilleux charme de la rebixation 6, rue de la Paix 75002 PARIS Tél. 261.27.25 - 261.27.97

Chefs d'Entreprises Directeurs Administratifs Directeurs Financiers

Experts Comptables Comptables Agrées Chefs de Comptabilité

ifestation est réalisée pour vous: 7, 8 et 9 Juin 1977

### **ASSISES NATIONALES** DE LA COMPTABILITÉ ET DE LA GESTION

Manifestation annuelle organisée sous le patronage du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts Compubbles et des Compubbles Agrèss avec notamment la participation de l'IFEC, FINSECA, le CENCA, le SCF, l'Association des Compubbles, l'ANECS et le concours de bautes Personnatités de l'Economie, de la Politique et des Finances.

27 Conférences et Exposés/débats ands problèmes de l'Economie des Entreprises.

Parmi les sujets traités :

Le bilen sociel
L'informatique

niveau des PME

Les contrôles fisces
 L'Entreprise face à l'Administration
 La Gestion prévisionnelle

 La fiscalité dans l'Econon
 La révision des compres Formation profes

importante exposition : metériels et services

Les impayés; procédures

mements : Commissariat Général - 38 rue des Mathuri 75008 PARIS - 266.11.72 - 266.55.32 et 266.25.54

### LA VIE ÉCONOMIQUE

### QUELLE SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE MONDIALE?

II. - Les chiens de faience

par PIERRE DROUIN

système monétaire digne de ce nom, le sera-t-il demain he ancon p plus gravement encore par l'extension de mesures protectionnistes, traduction de multiples ante qui-pent nationaux devant le châmage et l'inflation? [4] Le Monde de noi mail le châmage et l'inflation? [5] Le Monde de noi mail le châmage et l'inflation? [6] Le Monde de noi mail le châmage et l'inflation? [7] Le Monde de noi mail le châmage et l'inflation? [7] Le Monde de noi mail le châmage et l'inflation? [7] Le Monde de noi mail le châmage et l'inflation et des frès foullée de Jean-Charles Leygues (II) montre le degré de domination auquel les pays industrialisés étaient parventiguées depuis deux ans sur les intérêts communs des pays industrialisés étaient parventiguées depuis deux ans sur les intérêts communs des pays industrialisés étaient parventiguées depuis deux ans sur les intérêts communs des pays industrialisés étaient parventiguées depuis deux ans sur les intérêts communs des pays industrialisés étaient parventiguées depuis deux ans sur les matières premitères de développement et constitue par les matières premitères constituent les représentants d'un némisphère ou de l'autre pour se regarde encorter ici on là dans de grandes conférences ne doit pas soit entre les mains des pays industrialisés (ce un rempéche que la plus grasse part du commerce mondial des matières premitères premitères premitères premitères premitères premitères premitères premitères les pays en l'industrialisés (avec les pays industrialisés (avec les pays industrialisé ce nom. le sera-t-il demain beanconp plus gravement encore par l'extension de me-Derrière les belles paroles prodiguées depuis deux ans sur les
intérêts communs des pays industrialisés et de ceux dn tiersmonde, sous la table dn dislogne
Nord-Sud lancé par la France,
s'affrontent-toujours les mêmes
forces. Le masque dont s'affublent les représentants d'un
hémisphère ou de l'autre pour se
rencontrer ici où là dans de
grandes conférences ne doit pas
faire illusion. C'est en chiens
de faience qu'on se regarde encore. Pourquoi la réunion ministérielle finale de la Conférence
sur la coopération économique

nistérielle finale de la Conférence sur la coopération économique internationale de Paris (C.C.E.I.), prévue pour le 15 décembre 1978, a-t-elle dû être ajournée? Tout simplement pour ne pas étaler à la face du monde le vide des propositions étudiées pourtant depuis une année par quatre commissions paritaires. Le «sommet» de Londres du 7 mai dégèlera-t-il le «dialogue» au point de transformer la réunion ministérielle Nord-Sud du 30 mai en autre chose qu'un enterrement de première classe? On verra. Quelques signes laissent un peu d'espoir.

Il ne faudrait d'abord pas que d'espoir.

Il ne faudrait d'abord pas que la question de l'énergie envahisse tout le champ des préoccupations occidentales. M. Jimmy Carter en décidant enfin que cette affaire devait être considérée avec sérieux dans son pays a fait acte de courage. L'échec du fameux projet Independence tendait à laisser croire an monde que le prix du brut ne comptait pas davantage pour les autorités américaines que celui de l'or, et qu'on aurait dans ce domaine la même attitude à Washington,

les enchaînent aux firmes multinationales. Îl en va ainsi notamment des crédits liés à des
contrats d'achats à long terme.
On voit quelle montagne de
privilèges îl faudra remuer pour
donner plus de chances aux pays
en développement, les accords
multilateraux d'ancienne manière p'ayant en que des résultats très d'éce van ta, et pour
cause. Comme l'écrit J.-C. Leygues : « Un accord qui ne touche
pas aux structures de pouvoir qu'on aurait dans ce domaine la même attitude à Washington, c'est-à-dire celle d'une « douce insouciance » (benign neglect). Depuis que les importations américaines de pétrole ont grimpé allègrement, le ton a changé, et les énergiques mesures que le président des Etats-Unis a soumises au Congrès le 20 avril lui permettront de demander au « sommet » de Londres que les pays occidentaux accentuent leur effort en ce sens.

gues i a un accora qui ne touche pas aux structures de nouvoir (c'est-à-dire du rôle dominant à Unilever, de Tate and Lyle, de Nestlé, d'Alcan, etc...) restern impuissant à réorganiser l'eorare économique mondial » pour les matières premières. » en ce sens.

Le gaspillage des ressources
primaires n'est pas seulement un
nom-sens, alors que certaines Or, jusqu'à maintenant, les conditions et le rell ordré économic de contraient qu'une petite partie de la circulation d'un des le revus Distogue, 1975.

produit, le reste s'opérant dans des « marchés ferrois » organisés par des groupes intégrés, grâce à des accords bilatéraux et des contrais à long terme « Lorsqu'il y a chevauchement entre les accords multilatéraux et les autres formes de circulation de produits, on constate que ce sont ces dernières qui ont influencé de façon décisive l'évolution des premiers. »

#### Des signes plas réconfortants

A Genève, les conversations engagées sous l'égide des Nations unies (CNUCED) à propos d'un projet de création d'un fonds international pour la stabilisation des cours des matières premières ont pris fin le 3 avril dernier sur un constat d'échec. Il ne faut pas toutefois dramatiser. Depuis la 4° session de la CNUCED (mai 1978 à Nairohi), le climat a changé du côté des pays industrialisés, et cela pour deux raisons:

1) La spéculation sur les matiè-1) La spéculation sur les matières premières, de même que les accidents climatiques, ont porté certains cours à un haut niveau, alors que les experts pensaient qu'après l'ascension rapide de 1972-1973, ils allaient se tasser. Du même coup, des négociations sur des formules de stabilisation des cours se présentent sous un meilleur jour pour les pays les plus réticents;

2) Surtout, M. Jimmy Carter est beaucoup plus sensible à cette question que son prédécesseur. Il l'a fait savoir avant son élection et l'a répété ensuite, notamment lors du discours qu'il prononça devant les Nations unles le devant les Nations unles le 17 mars dernier, déclarant que le gouvernement a méric ain a était désireux de considérer d'une manière positive et ouverte la négociation d'accords pour stabiliser les prix des produits de base, et notamment la mise au point d'un fonds commun pour le financement de stocks régulateurs lorsous ceux-ci entrent dans le lorsque ceux-ci entrent dans le cadre d'accords individuels qui ont été négociés ».

Il n'en fallait pas plus pour que les Neuf de la C.E.E. incapables jusqu'alors de faire des proposi-tions com munes destinées à relancer le dialogue Nord-Sud se dégélent au dernier « conseil euro-(1) « Le problème des matières

péen » de Rome et se mettent enfin d'accord pour aller assez loin en direction des demandes des pays du tiers-monde, La formule préconisée, on le sait, marie deux principes : le premier a trait à la stabilisation des prix de cerà la stabilisation des prix de certaines matières premières que
pourrait aider la création d'un
fonds ad hoc; le second intéresse
la stabilisation des recettes qui
reproduit au fond le système dit
Stabex, adopté par la convention
de Lomé entre les Neul et les
pays d'outre-mer associés. En
outre, un fonds d'urgence doté
de 1 milliard de dollars a été proposé pour aider les pays les plus
pauvres de la planète dont le
revenu annuel par habitant se
situe en dessous de 380 dollars.

Dans son discours aux Nations

Dans son discours aux Nations unies, M. Carter a également dé-ciaré que les Etats-Unis ferajent des suggestions visant à satisfaire « les besoins humains jondamen-taux des pays en voie de dévelop-mement ».

L'idée fait décidément son che-min. M. McNamara, président de la Banque mondiale, ne manque min. M. McNamara, président de la Banque mondiale, ne manque pas une occasion de rappeler que la tâche prioritaire est de réduire la « pauvreté absolue » dans le monde. M. Walter Mondale, actuel vice-président des Etats-Unis, est du même svis. Dès octobre 1974 il écrivait dans Foreign Ajurs (2), qu'une aide supplémentaire pour le quart-monde était, nécessaire. Selon lut, elle pourrait revêtir des formes multiples qui iraient de l'assistance financière à des ventes d'aliments, d'engrais et d'énergie è des prix de faveur. Il est essentiel poursuivait M. Mondale, que les États-Unis donnent l'exemple, « mais ils ne doivent pas devenir la source principale de l'accroissement de l'aide su développement ». Outre l'Europe occidentale et le Japon, les pays producteurs de pétrole et l'Union soviétique doivent prendre leur part de responsabilité.

Langage entendu aussi du côté

Langage entendu aussi du côté des Neur, qui, alors du dernier conseil européen de Rome, ont manifesté expressément l'intenmanifeste expressement l'inten-tion de demander aux autres pays et plus particulièrement aux pro-dusteurs de pétrole de contribuer équitablement à l'aide au déve-loppement. Déjà, on le sait, des pays commo l'Arabie Saoudite font des efforts non négligeables. en ce sens. Mais comment faire participer collectivement le monde de l'Est à cette contribution au nouvel ordre économique interna-tional ? Comment éviter à ce sujet que l'on se regarde encore plus en chiens de faience de l'Est à l'Ouest que du Nord au Eud ?

DÉGELER L'EST

Appendix in the

101 30 Em

EJAIN SOCIAL

FAMILE CRITIQUE

MERPR

### Pierre, ardoise et terrasses. A deux pas du Marais.



Entre la Seine et le Marais, au cœur du Paris historique, le Mortey-Criton : une architecture conque en fonction de l'environmement. Mais derrière les charmes du passé, on trouve au Morray-Crison tous les raffinements que le XXV siècle peut apporter à une habitation de qualité Les matériaux employés, l'isolation phonique,

NOM.



plans et des types d'appartements, la hauteur des plafonds font du Mornay-Crition une de Paris où l'on rencontre l'histoire en sortant de chez soi. Venez visiter l'appartement témoin.

MORNAY CRILLON Bureau de vente : 15. bd Bourdon - 75004 PARIS couvert le lundi de 14 h 30 à 19 h et les jaudi, vendredi, samedi et dimanche de 10 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 19 h. Tét. 277,45:55.

CORI Tel.: 307.32.64

Je désire recevoir, sans engagement de ma part, votre documentation sur MORNAY-CRILLON.

Adresse.

ELICTIONS

BOAR HOUSE HE F To British Harington . . THE MANAGEMENT OF SEC. 1. m 1. man 1. m. .

L. F. Capellinger Hallman en ginerbiel Berter aufent in the same to whenter · sime a Call or the

es promps have the opinion · m. sylvandeliste de + Bet . the man parties their

The Friday will select the second and professional south of infrastrict WA & BA LANS A AMERICAN

them with the distribution of

MANINE BUT.

Mining time. H. (OTTAVE (F.O.) ... in the party ne neutrage à laborques

> the transfer water of problems Proposition in the contract of L. v. - when have remeditured t pat mit in them. in a present annual 1 - a stantille. de 100 a come de sera estado. The real Proof were be more · I marked the party The title with the party

State of the state ASSURANC

Le tarif de la vi de 11 % d'ici d

tiem michigen febe ibe THE RESERVE WHEN A STATE OF S a erangener arter

the state of the same

LES FONCTIONMAIRES F.O.

ENVISAGENT

UNE GREVE POUR LA FIN MAI

e Le mois de mai ne se passera pas sans que nous entrions dans la grèce », déclare M. André Giauque, secrétaire général du cartel F.O. de la fonction publi-que. Dès le 28 syril, après la sus-

leurs consignes propres.

LES CADRES C.F.D.T.

ORGANISENT

UN RASSEMBLEMENT

LES 6 ET 7 JUIN

L'Union confédéralo des cadres C.F.D.T. (U.C.C.) organise, les 6 ot 7 juin, un rassemblement qui aura pour thème le projet de la C.F.D.T.: « Passer de la seule innovation technique à l'assembles reciele de l'Alles

il innovation sociale ». M. Van-lerenberghe, semitaire gineral de l'U.C.C., a rappelé, devant la presse, le 3 mai, que lors des élections professionnelles son

organisation remporte, dans le collège des ingénieurs et cadres, 11 % des voix, selon les statis-tiques officialles.

« Notre volonté de tenir un langage de vérité aux ingénieurs et coures commence à porter ses fruits », dit, de son côté, M. Maire,

Il faut parier aux cadres avec clarté, « poser cloirement les

vement social indispensable au

LA C.F.D.T.

LANCE UN ORDRE DE GRÈVE

POUR LE 17 MAI A USINOR

L'Intersyndicale C.F.D.T. dos usines ou groupe Ueinor a pré-senté mercredi 4 mai, à Thion-ville, un plan d'action qui prévoit notamment un mouvement de

grève pour le mardi 17 mal.

L'intersyndicale, qui estime quo

L'intersyndicale, qui estime que 
a l'arrêt de la production est 
actuellement la seule action possible pour les travailleurs », propose a la répartition de la production entre toutes les usines 
d'usinor, pluidt que le démantélement de certaines unités ».

Le syndicat CFDT, d'UsinorThionville a annoncé, d'autre
part, qu'une consultation des travailleurs serait organisée le 8 mai 
pour décider de l'éventuelle occupation de cette usine.

73m)

LA C.G.T. ET LA C.F.D.T.

DANS LA PERSPECTIVA

The properties of the control de de la comme de l'économie de l'économie de l'économie de l'availleurs de de la cours aux (le Monde des 24-25 avril 1977).

Crit à tale M. Séguy avait renchéri en essuEtats-Unis rant qu'il voulait discuter evec etats-tiggrant qu'il voulan oscorer erse ons risant ple C.F.D.T., se décterent homeint le convaince des a similibrides de pour de les cama-

rades qui pariant de démocratie

inclus diculente interne et d'autopestion » il

inclus de la sage ce tarme qui, naguère,

inclus de la déchainait automatiquement les

inclus de la sage de e cégétistes. N. C. Stooks Sarcasmes de e cégétistes.

W. C. Stooks January voir tes deux princide hand pales centrales ouvrières, tout De commo les trois partie signa-dans for taires du programme commun, inc and are a livrer à une - mise à jour quant méconomique », dans les peraorms Expectivee ouverles par control pour surface ouverles par control pour control par co

k brûlêes sur un sujet eussi brû-Maire vient de ramener les probablités d'établir un » programme commun. » à le coto zéro, en répondant, le 3 avril, à une question posée par les journalistes.

La C.F.D.T., s-t-li dil; evalt répondu par evance à le propopondu par evance a le propo-sition de dialogue de M. Séguy, lorsque, début avril, elle l'informe forme d'objectite que le comité == confédéral cédétiete arrêtere le

La C.G.T. nous syant procuter, nous répondimes sur le : " chemp qu'll n'y evait la sucum orevolt qu'une confrontation entre les propositions de la C.G.T. et celles de la C.F.D.T.

il ne e'agire pes encora de

lement exposé les mesures

LE PROJET DE LOI-

SUR LE BILAN SOCIAL EST EN PARTIE CRITIQUÉ

PAR LE R.P.R.

pté par la commission des ires sociales de l'Assemblée

sion, après avoir rejeté la position de l'opposition de la

ire à cinquante, a adopté un ndement du rapporteur

Le salaire de 260 000 em-yés de banque est augmenté 25 % par rapport au le jan-

compter

aissant ce seul à trois cents:

s la mesure où un établisselut de cette taille bénéficie du
port administratif d'une enprise d'au moins sept cent
quante salariés ».

aurons à négocler, en fonction de le popularisation de nos ldées et des leurs, de l'état de l'opinion, nous tenlarons de reeliser le compromis qui correspondre à l'opinion collec-

- du programme commun. Ils sont différenta des vôtres...

Nous n'evons pas l'Illusion de croire que la C.G.T. est prête publiquement, eulourd'hul, à accapter des objectife dittérents du programme commun our un corlein nombre de points, conchit M. Meire. Les cégétistes ont des contraintes trop fortes. M. Meire. plutôt que d'engager une discussion qu'il estime etérile, choisit donc de s'edresser directement aux travallieurs pour ébrenier la a forteresse C.G.T. ..

#### BARRE : une grève géné | M. COTTAVE (F.O.) : la société DECELER L'ESILE ne saurait peser sur la sition du gouvernement. des exclus.

Les ingénieurs et cadres Forne cuvrière vont se donner des structures syndicales leur permettant de jouer pleinement leur rôle car, disent-fis, les cadres sont de plus en plus cauce et parmi les salariés a. M. Robert Cottave, secrétaire général de la FNIC (Fèdération nationale des ingénieurs et cadres) a ce t'imé, devant la presse, que lo nombre de ses effectifs passerait de trente-cinq mille à près de cent mille. mement exposé les mesures comiques et sociales qu'il et de faire voter par le Parent, en concluant : « Tout va eoûter très cher », et c'est r cette raison que le gouvernent a en recours, notament, à un relévement do la alité sur l'essence et à un prunt de 6 milliards de francs. Mà e-t-il conclu tout ce que ouvernement u fait, et qui est lifié de dérisoire. »

### que. Dès le 28 evril, après la sus-pension des négociations salariales avec le gouvernement, les fonc-tionnaires F.O. avalent défini « le principe d'une riposte ». Leur position s'est sujourd'hui durcle, et il est certain que la participa-tion éventuelle de Force ouvrière à une grève généralisée sera lar-gement évoquée lors du congrès confédéral de cette centrale, qui souvre mardi prochain à Vichy. En tout état de cause, les fonc-tionnaires no s'associeront pas à un mot d'ordre général e'ils sont mis « devant le fait accompli » par la C.G.T. et la C.F.D.T., comme ce fut le cas, selon eux, lors de le grève du 2è avril dans le sec-teur public et nationalisé. Ils pourraient, dans ce cas-lè, lancer

Il-taut, en quelque sorte, estime M. Maire, faire la distinction entre le phase d'examen comparatif des conceptions réciproques qui est - enrichissante - et la phase où on charche vralmant un accord. Pour le C.F.D.T., elle d'un accord sur les conceptions communes de transformation de le société entre le C.G.T. et le C.F.D.T. n'auralt-ello pas d'influence sur les électeurs en mars 1978 ? - Cela fait quatre ou cinq ena que nous proposons à le C.G.T. un eccord fondamental entre les syndicats sur les objectifs de transformation de le soclété. Cele fait quatre ou einq ens que lo C.G.T. nous répond : - Yous êtes hien gentile, mais

JOANINE ROY.

### ne peut continuer à fabriquer.

Il faut en finir avec le sous-emploi, par éradication totale du chômage. « La société ne peut continuer à fabriquer des exclus », a conclu lo syndicaliste. Ce sera l'un des aspects important du congrès de F.O. à Vichy la semaine prochaine.

### CONFLITS ET REVENDICATIONS

### En visite dans les Vosges

### M. JEAN-CLAUDE BOUSSAC A ÉTÉ SÉQUESTRÉ PENDANT DEUX HEURES

DANS UNE USINE DU GROUPE

An a n'est pas question de licenciements dans le groupe Boussac, a déclaré mercredi 4 mai M. Jean-Claude Boussac, président du C.I.T.F., maison mère du groupe, au cours d'une visite à deux de ses usines vosgiennes.

« Si les difficultés que nous rencontrons, qui sont dues essentiellement oux importations, se poursuivent, nous serons umenés à envisager des reconversions en développant notamment notre branche confection » a-t-il précisé. Il a ajouté que des coutants avaient été pris avec une firme allemande de mécanique de précision qui pourrait reprendre une partie du personnel de l'insido Laederich, à Rupt-sur-Moseile, dont la fermeture a été annoncée la semaine passée (le Monds du 27 avril).

La visite de M. Jean-Claude

27 avril).

La visite de M. Jean-Claude Boussac, commencée dans lo calme, e'est poursuivie dans une atmosphère houleuse, uous signale notre correspondant. A Rupt-sur-Moseile, il a été bousculé par plusieurs centaines d'ouvriers hostiles qui voulaient l'empêcher de pénétrer dans l'usine. A la suite d'une réunion difficile en prèsence des permanents départementaux de la C.G.T. et do la C.F.D.T. les ouvriers out bloqué pendant deux heures les portes de l'usino do Laedorieh dont M. Jean-Claude Boussac a été contraint de sortir par une porte dérobée.

### A Champigny (Val-de-Marne)

#### UN MILLIER DE JEUNES CHOMEURS OCCUPENT LA ZONE INDUSTRIELLE

clarté, « poser clairement les perspectives, notre projet socialiste autogéstionnairo; préciser les mesures inmédiates à prendre, celles notamment qui vont faire l'objet de notre plate-forme de revendications et d'objectifs immédiats; et engager les cadres à participer au mouvement de transformation sociale, à enrichir avec les autres catégories le mouvement social indispensable au Un millier de jeunes chômeurs de Champigny (Val-de-Marne) out entamé mercredi 4 mai l'occupation de la zone industrielle de leur ville, afin de faire connaître leur situation et de réclamer l'implantation d'une grande entreprise. M. Guy Poussy, secrétaire de la fédération du P.C. du Val-do-Marne, et conseiller du Val-do-Marne, et conseller général de Champigny, affirme : « Depuis l'application du plan Borre en octobre dernier, le ehomage a progressé de 12 % dans notre ville. Champigny compte actuellement 2700 sans emplot, et le département plus de 34 000. » L'occupation de la zono industrielle doit, en principe, cesser samedi prochain. samedi prochain.

### L'avenir du groupe lainier Schlumpf

#### TEZ CYSEA121EZ OCCUPENT LES DEUX USINES DES TISSAGES DEFRENNE

Les ateliers et bureaux des deux usines des tissages Defrenne. à Roubalx et à Leers (Nord), appartenant eu groupe lainier schlumpf, sout occupés dopuis le 4 mai par le personnel eu grève. Cette action a été décidée après. les propositions faites martil par le tribunal de commerce et les acheteurs, et qui ont été jugées « macceptables ».

se macceptables ».

Selou le responsable C.F.D.T. de l'entreprise, les établissements Prouvost Bernard (tissage) et Declercq (apprêteur) ne reprenaient que cent trente des trois cents salariés des deux usines du Nord, Les établissements Defrenne étalent, depuis le 5 avril, déjà cocupés la unit et le weekend afin, se lou les grévistes, d'« éviter le déménagement des stocks ».

### MONNAIES

#### L'ARABIE SAOUDITE. RETARDE SA DÉCISION CONCERNANT

### LA « FACILITÉ WITTEVEEN »

Washington (A.P.P.). - Le ministre des finances d'Arabie sacudite, M. Mohamed Al Ali Abalkhail, e déclaré à la presse que son pays pouvait attendre quolques semaines avant de faire connaître le montant de sa contribution à la « facilité Wittereen » du Fonds mouétaire international Le secrétaire américain en Tré-

sor, M. Michael Blumenthal, qui participalt à la conférence de presse, a déclaré que M. Abalkhail ue lui a fait part d'aucun chiffre concernant la contribution envisagée par Ryad.

### LES GRÈVES ET LES OCCUPATIONS D'USINES

### M. Beullac: nous n'admettrons pas que des groupes de pression exercent leur dictature

Mercredi 4 mai, à l'Assemblée nationale, au cours des questions au gouvernement, M. CLAUDIUS-PETIT (réf., Paris) évoque les PETIT (réf., Paris) évoque les grèves récentes et exprime son inquiétude « devant ce qui n'est plus une menuce mais devient une démonstration de force ». Il déclare : « On veut mettre en cause la liberté de jugement du Parlement, c'est-à-dire l'expression du suffrage universel. Les manifestations de grèves constituent, par la manière dont elles sont conduites, un véritable obus de droit, puisqu'elles interdisent la liberté de travail à un grand nombre de travailleurs, puisqu'elles visent à désorganiser l'économie du pays, puisque, en l'in, elles occasionnent de graves désagréments pour la population tout elles occasionnent de graves désa-gréments pour la population tout entière. » Après avoir déaoncé plus particulièrement l'attitude des grévistes de l'E.D.P., il pour-suit : « Les républicains et les démocrates de ce pays défendront les libertés d'expression et de réunion contre ceux qui les ba-jouent là où ils sont les maîtres. Ce n'est pas aux néophutes de fouent là où ils sont les maîtres. Ce n'est pas aux néophytes de la liberté, à ceux dont nous attendons encore qu'ils manifestent devant les umbasades des pays où les libertés ne sont pas respectées que nous luisserons le soin de défendre celles-ci. » Il demande au gouvernement ce pu'il compte proposer a pour que

Ilberté du travail soit respectée. A l'heure actuelle, elle est entravée de diverses manières, en particulur par les occupations de locaux qui obligent une fraction des travailleurs à chômer contre son gré. Cette attitude est condamable puisqu'elle conduit à ne pas respecter la liberté d'opinion dont chacun doit pouroir disposer. » Il précise : a Les autorités interviendront dans les strictes limites de la légalité afin de faire respecter les libertés. Nous n'admeitrans pas que des groupes de pression exercent leur dictature, même si leurs rependications paraissent fondées. Récemment. Les syndiculistes E.D.F.-G.D.F. ont obusé de leur droit puisqu'ils ont privé des mullions de travailleurs de moyens do transport, bloqué les machines dans les usines et même mis, dans certains cas, des citoyens en danger : des incendies, en effet, se sont déclenchés. Jo puis rous citer des cas précis. Les grévistes ont témoigné d'une inconscience grave, à moins que leurs dirigeants n'oient outrepassé l'exercice légitime du droit de grève en se livrant à un mouvement de Ilberté du travail soit respectée. cice légitime du droit de prève en se livrant à un mouvement de propagunde politique, s

Et il conclut : « Le gouvernement estime ne pas avoir défa-vorisé les salariés des entreprises demande au gouvernement ce qu'il compte proposer a pour que les libertés soient sauvegordées dans noire pays a.

M. BEULLAC, ministre du travail, lui répond : « Le gouvernement u déclaré qu'il ferait tout ce qui est possible pour que la pays jugeront. »

### DEUX JUGEMENTS DU TRIBUNAL DE PARIS

### Le blocage des prix n'entraîne pas « ipso facto » celui des salaires

Il résulte de deux jugements reudus le 4 mal par la première chambre civile du tribunal de Paris, preside par Mme Simone Rozès, que le blocage des prix au nivoau du 31 décembre 1976 prévu par le . plan Barre » u'entraîne pas . ipso facto » un blocago des salaires.

Dans la première affaire, le tribunal a fait droit à la thèse de la Fédéchimio F.O. en décidant que la Société des produits chimiques Ugine-Kuhlmann devra exécuter la convention qu'elle a signée 'le 3 octobre 1972, et selon laquelle tout employé persevant déjà le treizième mois bénéficiers chaque année, au l'industrie de la chaussure en France.

Cette fédération patronale involusit de 1 % do son salaire. ranti de 1 % do son salaire.

La direction d'Ugine-Kuhl-mann prétendait ne pas appli-quer cette convention en invoquant le « plan Barre ». En application de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1978, l'Union des industries chimiques avait en effet conclu lo 30 décembre avec eriet conciu lo 30 decembre avec le gouvernement un « accord de modération » agréé par lo ministère de l'économie et des finances le 13 janvier suivant, limitant pour 1977 l'augmentation des salaires à l'évolution indiciaire du coût de la vie.

Mals les juges remarquent que l'errêté du 23 décembre 1976, qui ne vise pas les salaires, laissait aux organisations patronales la possibilité de prendre ou de ne pas prendre un tel « engagement de modération ». Dans ces conditions la prenent pas l'elles de modération s. Dans ces condi-tions, le respect par Ugine-Kuhimann do la convention du 3 octobre 1972 la place « dans uno stituation sans doute plus difficile mais non pas impossible ». Le jugement conclut : « Elle n'est donc pas fondée à refuser d'exè-cuter ses obligations en raison du

France.

Cette fédération patronale invoquait ello sussi lo e plan Barre » pour no pas appliquer un accord du 2 juin 1976 prévoyant des révisions trimestrielles et semestriolles des salaires en fonetion des variations de l'indice des prix de l'INSEE avec une majoration de 0,50 % à titre d'amélioration du pouvoir d'achat. Comme Il l'evait fait dans Comme !! l'evait fait dans l'affaire Ugine-Kuhlmann, le tri-bunal déclare que l'«cngagement de-modération» eonclu lo 10 fé-vrier 1977 entre la Fédération nationalo de l'industrie do la chaussure en France et le gou-vornement u empêche pas l'exécution de conventions salariales antérieures. Toutefois, le tribunal constato que l'accord du 2 juin 1976 est nul, car il contrevient aux dispositions d'une ordon lanco du 30 décembre 1958 interdisant « les indexations servant de base oux révisions trimestrielles of semestrielles des salaires ». Ainsi, tout en admettant le même

principe à propos de la possi-bilité do ue pas appliquer lo « plan Barre » sux salaires, le tribunai déboute la Fédération F.O.

### ASSURANCE-MALADIE

### Le tarif de la visite sera majoré de 11 % d'ici à février 1978

Les caisses d'assurance-maladio et la Fédération des médecins de France (FMF.) ont abouti, marcredi 4 mai, à un accord sur la revalorisation des honoraires pour l'année mai 1977-mai 1978. Une augmentation modulée des actes médicaux — de 6.2 à 6.3 % en niveau — a été décidée, en trois étapes. Elle se traduit pour la visite par uno majoration substantiello (+ 11.3 %) qui d'explique par une refonte de la valeur de cet acte en raison du temps passé par le médecin tant en déplacement qu'auprès du malade. En outre, il est prévu que les signataires de l'accord se rencontreront d'ici à mai 1978 pour envisager de nouveaux ajustements e projet de loi relatif à la stion d'un bilan social dans outreprises occupant plus de cent cinquante salaries a été cent cinquante salaries a été commission des ires sociales de l'Assemolee ionale.
ien que le rapporteur, M. René lle (R.P.R.), ait souligné l'assemont de sept cent cinnte à trois cents salariés du l'déterminant le champ d'apation de le loi. il a critiqué projet gouvernemental en se audant si le projet était ien udapté à la conjoncture telle » et s'il ne s'agissait pes « repeindre une maison eu nent où elle s'écroule ».
I lo seuil reste fixé à sept t cinquante salariés, la compion, après avoir rejeté la sager de nouveaux ajustements tarifaires si la situation écono-mique le permet ou si la hausse des prix est plus importante que

Les majorations interviendrent en trois étapes : 15 mai, 1º octo-bre et 1º janvier 1978, pour la visite, selon les modalités sui-

Pour les généralistes, la consultation passera de 32 francs à 33 francs au 15 mai et à 34 francs au 1st octobre ; la visite de 44 francs à 45 francs puis 47 francs au 1st octobre et 49 francs au 1st janvier ;

- Pour les spécialistes, la consultation passera de 48 francs à 50 francs le 15 mai et à 51 francs le 1° octobre : la visite de 60

francs à 62 francs le 15 mai puis à 64 francs le 1° octobre et à 66 francs le 1° janvier.

L'acte K (chirurgie) est fixé à 7,40 F au 15 mai au lieu de 7,20 F et à 7,50 F au 1° octobre. Les actes Z (radiologie) resteut inchangés pour les électro-radiologues dans l'attente d'une étude technique, mais ceux des rhumatologues et phisiologues sont fixés à 5,80 au heu de 5,50 F. L'indemité kilométrique reste inchangée à 5.80 an heu de 5.50 F. L'indem-nité kilométrique reste inchangée (1 franc), mais l'indemnité de déplacement pour Lyon et Mar-seille passera de 7 à 8 francs le 1° cotobre et à 10 francs le 1° janvier. Le forfalt accouche-ment est fixé à 475 francs au llen de 450 francs et le forfait themmel à 10° francs et le forfait thermal à 175 francs an lieu de 165 francs à compter du 1 oc-

La Confédération des syndicats médicaux français (C.S.M.F.), qui n's pas participé aux discussions pulsqu'elle n'avait pas signé le précédent avenant tarifaire pour 1976, a vivement eritiqué le nouvel accord en déclarant que certaines revalorisations étuien te insignificantes dans le contexte économique actuel » La C.S.M.F., qui estime é qu'il n'est pas raisonnable de s'enpager pour une période s'étendent au-delà du 31 décembre », demando « à être consultée d'urgence par le ménistre de la santé et de la sécurité sociale ».

### (PUBLICITE)

### COMPTABILITÉ DE DEMAIN Nous vivons avec une bien vieille comptebilité. (un économiete trançais, 1952)

(indexée) ne pourra qu'être le talt de nouvelles génératione de jaunes comptables. (un professeur eustralien, 1966)

JEUNES AIDES-COMPTABLES

est, des eujourd'hui, la comptabilité de demain, parce qu'elle affiche le Résultat (Bénéfica ou Déficit) de chaque Exorcice en Francs

Eerivez-moi. J'organiseral des Séminaires Régionaux graluits, en France, Belgique, Luxembourg, Suisse, pour jeunes elde-comptebles. Quiconque sail prailiquer la Comptabilité indexée — ce qui ne peut correspondre à aucun Diplôme — est en mesure de rendre aux Patrons, pour leur Gestion, des services que les Diplômés en Comptabilité classique sont dans l'impossibilité de rendre.

Emile KRIEG

Promoteur de la Comptabilité Indexés, 7, rue d'Anjou - 75008 PARIS.

# La décision d'une grève génépour la mi-mai ne saurait sur la position du gouversent en ce qui concerne les la nérations, a déclaré la nord Barre, premier mite, au Journal des financés te du 5 mai. même jour, M. Barre, interpar M. Alsin Le Garrec à station de Rennes-FR 3, a mement exposé les mesures

### LOGEMENT

### Le conseil général de l'Orne met au point un programme de redressement de l'office H.L.M.

De notre correspondant

Alençon. — « Un énorme senn-dale vient d'écinter dans l'Orne. Les finances de l'office public d'H.L.M. comportent depuis des nances un trou de près de trois milliards d'onciens trancs.

miliards d'onciens irancs.

Ces deux phrases d'un commanique de la fédération de l'Orne du P.C.F. résument une affaire qui avait été soulevée, en octobre 1976, un mois après l'election de l'actuel président, M. Comfigny, On apprit alors que l'office départemental était au bord du gouffre, en raison de sa croissance trop rapide : il était passé de cinq mille à dix mille logements en quelques années. La recente ouverture de la session du conseil général a fait crever l'abcès. Un rapport de M. Le Cornec, préfet, a fait état d'aune réolité qui, jusqu'ò présent, par negligence ou par incompétence, nous ovoit été cachée ». Cette « réolité » allait pourtant être reservée aux senis conseillers généraux puisque le huis clos était décide par trentetrois voix sur trente-cinq.

Un communique publié après

Un communique publie apres Un communique publie après cette séance precise : « Le conseil general o constote qu'un certain nombre de progrommes de construction d'H.L.M. et d'I.L.N. ovaient été dans le passe réalisés sons que l'office ait fait oppel ou financement nécessaire (...) Les logers de l'office, inchongés ou cours des onnées 1971 o 1975, n'ont pas été ojustés oux besoins de son équilibre d'expluitation. de son equilibre d'explaitation.

Ajin de parter remede a ces dif-jicultes. Lout en cherchant à évaler que le redressement neces-sire n'entraine un alourdisse-ment excessif des charges pour les locataires, te conseil général a pris to décision de soutentr, par une contribution financière im-portante, un progromme de re-dressement de la situation, qui sétendra sur canq ans : 1) Le département consent à toffice une avance de tresorerie à court terme de quatre millions de une nrance de tresorerie à court terme de quatre millions de frances: 2) Le département nocodera sa gorantie oux emprunts à réaliser par l'office, à hauteur de 28 millions de froncs; 3) Le département bonifiera ses emprunts pour ramener leur laux d'intérêt à 5 ° pendant tes cinq premières onnées. 2 M. Labonne, maire d'Aube, membre du conseil d'administration depuis le 18 juin 1975, a tenu à a certifier qu'o tous les échelons ce fameux tron o sufjoqué tout le monde », mais qu'« oucuns malversation ne peut être imputée à nucin membre de l'office ». La tédération du P.C. de l'Orne

La tederation du P.C. de l'Orne La tédération du P.C. de l'Orne, de son côté, appelle à l'actinn pour exiger qu'une séance publique du conseil général soit consacrée à ces questions, afin de faire toute la lumière d'établir clairement toutes les responsabilités. S'agissant de questions qui concernent directement des milliers de familles, la procédure des séances à huis clos est une dérobade inadmissible.

### **EMPLOI**

#### LES ÉLUS COMMUNISTES DES HAUTS-DE-SEINE PROPOSENT DES MESURES POUR REMÉDIER AU CHOMAGE

Le groupe communiste au Conseil général des Hauts-de-Seine a dressé, mercredi 4 mai, devant la presse réunie à Nan-terre, le bilan de la situation économique et sociale dans le dépar-tement, et il a présenté les mesures qu'il défendra, à ce sujet, devant l'assemblée départementale, dunt la session s'ouvre

ses et :

mėi a ė

thre pour goer

cité

Civis

ress

Etat

ment Abeb

tante

Day

diffic Consid

sives

Mal gisto de l' n'est nation

decisio

par le

reants

tiques

Le ( accueill sovietio junte 1

contre

unissait

Etats-U

entre l

et les S

mes a

dentales

affaires

du lieul

avoir so 2mnées

tradition

amitté

d'Addis-4 lution er

des allies

Soviétique

création ( cette par

prennent aventureu

SI elle renverse

l'Union

Accus

BOURSE DU BRILLANT MARCHE DU BRILLANT Priz d'un brillant rodd specimen BLANC EXCEPTIONNEL

1 CARAT 21 avril : 46,252 F T.T.C. M. GERARD. JOAILLIERS

8, evenue Montaigne Parts (8\*1 Tél 359-83-96

Au ler avril nnt déclaré les Au 1<sup>er</sup> avril, unt déclaré les élus communistes, on comptait, dans le département, quarante-cinq mille cinq cents chômeurs, dant près de vingt et un mille ne touchaient aucune indemnité. Trois cent soixante-seize entre-prises nu commerces unt fermé leurs nortes l'aurès demière. Le leurs portes l'année dernière. Le groupe communiste demande que le conseil général soit consulté et

dispose d'un pouvoir suspensif sur tnut projet de reconversion nu de restructuration de grandes entre-prises et qu'il se prononce pour l'arrêt de toute nouvelle fer-meture d'entreprise, de toute suppression d'emploi, pour la suppression des primes de décentra-lisation et l'interdiction de la transformation des terrains indus-triels en terrains à hàtir.

Les élus communistes préconisent enfin le lancement d'un bitat social prevoyant la constructinn de dix mille logements sociaux par an pendant cinq ans.

# **L'AMERIQUE**



Toute la magie de l'Amerique vous atlend. Et maintenant vous pouvez voir et apprecier tout ce que

vous voulez. A n'importe quel prix.
Nos qualre "Ameripass" incroyablement economiques vous mettroni au contact de l'Amerique, au plus ores. Chacun vous permet de voyager sans limites aux Elais-Unis et au Canada. Plus de 160 000 kilomètres de lignes Greyhound. Vous pouvez aller où vous voulez, voir ce que vous voulez, vous arrêter un peu si ca vous chante. L'espril vraiment libre.

Et le mieux, c'est encore de voyager sans cahots dans le conlort climatisé des grands autobus modernes Greyhound.

Renseignez-vous auprèa de voire agent de voyages nu de nous-mêmes sur "l'Amenpass" au priv économique



15, RUE DAUNOU, 75002 PARIS - TEL : 267-52-01

### DES SOCIÉTÉS

#### BANQUE OTTOMANE

bilan au 31 décembre 1976, aut a ste soums aux actionnaires, se totalise par 333 003 743 livres contre 257 691 459 en 31 décembre 1975. 257 091 459 en 31 décembre 1975.

Le compte de profits et pertes, compte teau seuloment des profits et férculement convertis en livres etérculement convertis en livres eteriting au 31 decembre demier, tait apparaître un bénéfice de 1 750 904 livres Après déduction d'une somme de 400 006 livres à tirre d'affectation aux réserves. Il reste un montant disponible de 1 350 901 livres et le comité a proposé la distribution d'un dividende de 2 livres et le comité a proposé la distribution d'un dividende de 2 livres et le fondateur, d'un montant de 257,20 livres par part entière. livres par part entière.

Après avoir porié de l'activité de la banque pour l'année écoulée, le président a répondn à divarses questions qui lui ont été poééa.

L'assemblée générale n approuvé les résolutions qui lui étalent soumises et a décidé que le dividende de 2 tivres ataring et 30 pence, ainsi que la répartition de 257.20 tivres aux parts de fondabeur seront mis en palement à partir du 3 juin 1977 à Londres, Paris et Istanbul.

### BANQUE HERVET

L'assemblée générale de la Banqu Hervet s'est réunie le 29 avril pou examioer les comptes de l'exercic

écoulé. La Banque Herret, dans le bu La Banque Hervet, dans le but d'assurer sa crobsance, a ouvert elinq nonveiles agences et accompil une sérieuse réforme de ses structures internes. Elle a, par ailleurs, installé su 127, avenue Charles-de-Gaulle, à Neulity, son nooveau siège central, dont le superficie ast double de celle de l'ancien, ce qui a entraîné pour elle des charges importantes qu'alle a supportées sur une année sompléte. Par ailleurs, sa principale filiale, Hervet Créditerne, a voloctairement freiné la distribution des crédits à deux ans pour la rénovation et la division des immeubles anciens et les a remplacés par des crédits à long terme plus conformes à as voestion. Au niveeu du groupe, le résultat

terme plus conformes à sa vocation.

Au diveeu du groupe, le résultat 16.33 %. Sans l'incidence de deux charges exceptionnelles bors exploitation : impôt sécheresse et effraction de chambre forte. Il aurait à peu près répèté celui de 1975.

Les résultats sociaux de la Banque Hervet, après impôts, atteignent 21.680.628 P contre 34.588.007 P pour l'exercice précèdent, soit moins 3.57 %. Les perspectives pour 1977 paraissent plus prometteuses.

Le titre s'est fort bien comporté depuis son introduction il y a trois ans et ce en dépit d'un climat boursier médicore.

Le conseil d'administration à décidé d'augmente le capital de 60 à 70 millions de francs et de diatribuer une action nouvelle gratuite pour six actions anciennes en jantier 1976, avec jouissance au les jantier 1977.

Le dividende a été porté à 6.90 F

rier 1977.

Le dividende a été porté à 6,90 F
+ 3,45 P d'avoir fiscal par action,
soit 10,35 P codtre 6,50 P + 3,25 F,
soit 9,75 F. solt 9.75 P.

Le président a évoqué les lourdes conséquences qu'auraix salon hil. la damonalisation éventuelle du crédit, aimrs même que l'Etat contrôle déjà directement celui-ci à hauteur de 55 %.

Une dationalisation

Une dationelisation des binques modifierait les choses, non pas en degrés, mais en nature : le tibre jeu de l'économie de marché cessorait de fonctionner et serait remplacé par un pouvoir discrétionnaire s'exsercadt aussi bien sur la distribution du crédit que sur les conditions appliquées à la clientèle, laquelle risquerait, dès lors, de ambir un sérieux préjudice.

### PUBLICIS S.A.

Le conseil d'administration de Publicis S.A., réuni le 39 avril 1977, 3 arrête les comptes de l'exercice 1976.

s arrêce les comples de l'exercice 1976.

Les comples consolidés de l'ensemble des filiales et participations françaises et étangères font apparaître, avec un chilire d'affaires de 1 936 366 900 P — contre 1 626 558 900 P — un bénéfice consolidé de 10 843 900 P — contre une perte de 4 856 900 P — contre une perte de 4 856 900 F — l'année précédente. Le casb flow net s'établit à 28 570 900 P contre 11 015 900 P.

Les revenue de la société holding Fublicis S à se sour élevés à 5 34 494 60 P contre 6.551 987,51 P l'année precedente, et le bénéfice net après impôt s'établit à 7.779 945,52 P contre 3 431 814.84 P. Ce résultat s'entend après un montaor de provisions pour dépréciations de 925 481,46 P et 1617 202,23 P de veprises sur provisions antérieures. Il comprend des pius-values de cessions de divers titres de participation pour un montant de 4 212 954,75 P après impôt. Ces résultats témoisgent du net redressement des activités du groupe, qui a permis de compenser les effats de la crise sévère de 1975.

La sendance des premiers mois de 1977 réseate des caractéristiques face

de la crise sévère de 1975.

La tendance des premiers mois de 1977 présente des caractéristiques favorables, ce qui laisse aogurer que, souf circonstances contraires an cours du deuxième semestre, l'exercice sera satisfaisant.

Dans ces conditions, le consell d'administration propsers à l'assemblée générale radinaire des actionnaires une distribution de 6 % du capital soit un dividende de 6 F — par action ( contre 5 F en 1975), essorti d'un avoir fascal de 3 F — timpôt déjà payé an Trèsort, ce qui représente un revenn global de 9 F — par action contre 7,50 F l'année précedente.

### UFIMEG

Au cours des six premiers mois de l'exercice silant du 1° octobre 1978 au 31 décembre 1977 les recettes locs-tives se sont élevèes à 14.785.000 F contre 13.171.000 F pour le premier semestre de l'exercice précédent.

Compte tenu des produits accessoires, les rocettes totales ont atteint 18.108.000 F contre 15.202.000 F pour les six premiers mois de l'exercice 1975/1976.

Ces chiffres na tiennent pas

1875/1976.

Ces chiffres no tiennent pas compte des sommes dues par l'Ebst an titre de la garantie contre le blocage des loyers qui devraient s'élever à environ 24,000 F pour le premier trimestre et 200,000 F pour le second trimestre de l'exercice.

#### PRÉTABAIL - SICOMI

L'assemblée générale ordinaire, qui s'est réunie le 23 avril 1977 sous la présidence de M. J.-C. Genton, a appronvé l'ensemble des résolutions qui lui étalent présentées.

En 1976, le bénéfice net de Prétabal-Sicomi a aucint 46, 5 millions de francs, en augmentation sensible par rapport au total des bénéfices en 1975 de Prétaball et d'Omubeil qui avait éte absorbée le 30 juin 1978. La distribution de 85 % du résultat fiscal entraîne la miss en palement, à partir du 16 mai 1977, d'un dividende de 31.30 francs coutre 25.76 francs au tière de l'exercice précédent.

25.76 francs au titre de l'exercice prècédent.

Dans son allocution. M. Genton a notamment indiqué qua le montant des investissements réalisés au cours du deuxième semestre avait atteint 74 millions de francs et que le résultat 1977 devrait être à nouvean en progression. Il a précisé qu'à la fin de l'exercice l'ensemble des blens étaient occupés et qu'nn certain nombre de dessiera contentieux avaient été réglés de façon attafaisants. Il a enfin indiqué que la fusion de Prétaball-Sicomi avec Coipa-Sicomi et Bătiball - Sicomi avec de lun avec presenties genérales extraordinaires des trois sociétés à la fin dn mois de juin : les parités de fusion delvent étre arrêtées par les consails d'administration dans les jours qui viennent.

### UNIBAIL

ASSEMBLEE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 3 MAI 1977

ORDINAIRE DU 3 MAI 1977

L'assemblée générale ordinaire, réunie le 3 mai 1977, a sepreuvé les comptes de l'assercice 1976, qui se soldent par un bénéfice de 20.561.691 F contre 15.273.785 F en 1975.

Elle a décidé la mise en distribution d'une somme de 17.677.843 F, a'appliquant à un capital augmenté de 90.000.000 F à 101.595.500 F par suite de in conversinn su cours de l'escerce d'une partie de l'amprunt convertible de 110 millions de france émis en 1874. Cela correspond à un dividende unitaire de 17.40 F par action (14.50 F l'an dernier) qui sera payé à partir du 17 mai 1977 contre remise du coupon n° 9.

L'assemblée a reconveié les mandats d'administrateur de la compagnie d'assurances e Deveir et Prévoyante s et de la Banque Worms.

### B.S.L (Bignier Schmid-Laurent)

RESULTATS DE L'EXERCICE 1976

RÉSULTATS DE L'EXERCICE 1976

Le conseil d'administration, dans sa séance du 37 avril 1977, a arrêté les comptes et le bilan de l'exercice 1976.

Sur un chiffre d'affaires pratiquement au même uiveau qu'en 1975, soit 382.000.000 F, le bénéfice net ressort à 7.530.000 F, contre 7.680.00 F en 1975. Ce résultat a été obtenu après dotation aux amortissements de 7 115.900 F et constitution de provisions diverses, en particulier 1.500.000 F pour l'intéressament du personnel et 675.000 F pour investissement.

L'impôt sur les sociétés payé au titre de 1976 s'élève à 2,950.000 F auquel s'ajocte 335.000 F de contribution exceptioduelle, contre une somme de 8,053.000 F en 1975.

Compte tenu de ces résultats sa-

tistaisane, le conseil a décidé de proposer à l'assemblée générale ordi-naire qui se réunira le 23 juin pro-chain le palement, au titre de l'exer-cice 1878, d'un dividende de 16 P par action (contre 15 P en 1875) assorti d'un crédit d'impôt de 5 P, c'est-à-dire une progression de 5.5 % conforme aux recommanda-tions gouvernamentales.

### XEROX CORP

Pour le premier trimestre 1977, le bénéfies net de Xerox Corp. ressort à 81,8 millions de dellars, soit 1,15 dellar par action, contre 82 millions de dellars, et 1,03 dellar l'an dernier.

Le chiffre d'affaires a atteint 1,191 milliard de dellars, soit une progression de 15 % par rapport à la même période de 1978.

M. Peter McColough, Chairman and Chief Executive et M. Archie McCardell, président, ont déclaré que ces bons résultats confirment les prévisions optimistes pour l'année 1977.

Le nombre des copies réalisées sur

1977.

Le nombre des copies réalisées sur les équipements en location demeure très élevé. La vente d'équipements, qui n'evait été lancée en Europe qu'au début de 1976, a progressé de 50 %.

Le nouveau copieur mobile Xerox 3107 connaît un gros succès aux Étate-Unis, il sers commercialisé prochainement en Europe.

#### BATIBAR - STCOMI

L'assemblée générale ordinaire, qui s'est réunie le 28 avril 1977 sons la présidence de M. A. Etion, a approuvé l'ensemble des résolutions qui lui étaient présentées.

En 1976, le bénéfice not de Bathhall-Sicomi a atteint 9,3 millions de francs dont une reprise de provisions pour intérêts monstoires de 8,7 millions de francs, comtre une perte de 11,9 millions de francs au titre de l'exercice précédent.

Il ne peut 3 avoir de dividende au itre de l'exercice, en ration du report à nouveau négatif eristant antérieuremant; celui-ci, qui était de 27,3 millions de francs à été names à 18,2 millions de francs à été names à 18,2 millions de francs à fin 1976.

Dans son allocution, M. Brion a

nn 1878.

Dans son allocution, M. Brion a notamment précisé qu'en raison de conventieux très importants et en dépit des efforts entrepris, la rituation financière de la société na peut être redrassée que progressivement et justifie le maintien de certaines provisions an bilan.

provisions an ollan.

Il a indiqué que la fuzion de Estiball-Stoomi avec Prétaball-Stoomi
serait présentée à l'approbation d'assemblées générales extraordinaires
des deux sociétés; les parités de
fusion doivent être arrêtées par les
conseils d'administration dans les
jours qui viennent.

### SAINT-GOBAIN -PONT-A-MOUSSON

RESULTATS CONSOLIDES DEFINITIFS POUR 1976.

Les comptes consolidés définitifs de groupe se résument ainsi pour 1976 Les comptes consolidés définitifs du groupe se résument ainsi pour 1976 :
Les ventes ont été de 28 539 millions, contre 21 164 millions de francs en 1975 (+ 35 %). Cette, progression provient pour 17 % des modifications du cercle de cohsolidation, et notamment de l'intégration de deux sociétés importantes et de leurs fillales, CertainTeed (Etats-Unis) étaint-Roch (Beneiux et R.F.A.). L'augmentation, à structure comparable et en monnales nationales, est done de 16 %. Pour les principaux pays on le groupe est implanté, les ventes ont évolué sinsi : France, 15 227 millions de francs d'exportations (contre 18 29 millions de francs) (contre 3901 millions de francs); Etats-Unis, 3 222 millions de francs); Etats-Unis, 3 millions de francs); Etats-Unis, 3 millions de francs); Espagne, 1 462 millions de francs); Lasife, 258 millions de francs); Lasife, 258 millions de francs (contre 18 millions de francs); Espagne, 1 462 millions de francs); Lasife, 258 millions de francs); Lasife, 258 millions de francs); Les millions de francs (contre 246 millions de francs); Les millions de francs (contre 246 millions de francs); Les millions de francs (contre 246 millions de francs); Les millions de francs (contre 246 millions de francs); Les millions de francs (contre 246 millions de francs); Les millions de francs (contre 246 millions de francs); Les millions de francs (contre 246 millions de francs); Les millions de francs (contre 246 millions de francs); Les millions de francs (contre 246 millions de francs); Les millions de francs (contre 246 millions de francs); Les millions de francs (contre 246 millions de francs); Les millions de francs (contre 246 millions de francs); Les millions de francs (contre 246 millions de francs); Les millions de francs (contre 246 millions de francs); Les millions de francs (contre 246 millions de francs); Les millions de francs (contre 246 millions de fr

Le résultat brut d'exploitation res-sort à 3698 millions de francs, con-tre 3170 millions de francs en 1975, soit 12% des ventes, contre 10,75, Le bénéfice net resout à 471 mil-linns de france, contre 120 millions de francs en 1975, soit, par action, 16,60 F. coutre 4,28 F. Il tient compte de pertes de conversion par-ticulièrement importantes en 1976 : 299 millions de france contre 96 mil-lions de france en 1973. lions de francs en 1975. Co bénéfica net consolidé 6'analyse ainsi par département ;

1975 1975 (M. PES) TOTAL ..... 471 120

L'autofinancement (cash-flow) a été de 1827 millions de F contre 1117 MF. soit par action 65,50 F contre 39,30 F. Dans ce montant, les amortissements entrent pour 188 millions de F contre 961 MF. Les investissements totaux out été en 1976 de 2176 millions de F contre 1758 MF. In se répartissent entre investissements industriels, 1 667 MF (contre 1229 MF), et investissements en titres, 459 MF (contre 429 MF). Les cessions d'actifs out été de 264 millions de F contre 522 MF l'an dernier.

La situation nette au 31 décembre 1976 est de 7517 millions de F contre 6794 MF soit 251,57 F par action contre 342,13 F.

L'endettement à long et moyen

contre 242,13 F.

L'endettement à long et moyen
terme à l'in 1976 ressort à 6538 milllons de F contre 5439 MF à fin
1975.

Le fonds de roulement est, au
31-12-76, de 4414 millions de F contre
3 554 MF au 31-13-75.

L'engmantation de l'endettement
et du fond de roulement résultent
principalement de l'intégration de
CartainTeed et de Saint-Roch.

### PROUSSELOT SA

Au cours de sa séance du 22 avril 1877, le conseil d'administration a arrêté les comptes de l'exercice 1876, qui sevont sommis à l'exercice 1876, qui sevont sommis à l'exercice 1876, qui sevont sommis à l'exercice 1878, qui sevont sommis à l'exercice 1879 juin prochein.

Le bénéfice de Ecousselot S.A. s'est élevé à 24 009 953 F contre 39 900 663 frances, les variations d'un exercice 6 l'autre sont notamment influencées par les ancaisements de dividances en provenance des filiales françaises et étrançères qui se sont férrés à 10 747 303 F en 1975.

Le bénéfice de l'exercice est somité après 50 216 955 F d'amortissements, 15 767 904 F d'impôt sur les societés et une provision de 2 702 900 france pour la participation des salariés aux fruits de l'expansion sur les résultats de 1976.

Le consolidation de l'exercice englobe les nouvelles filiales arbérisseau-Sader et S.F.A.B., mais, par contre, la nouvelle filiale américaline Feter Cooper n'est pas incluse dans la consolidation du fait qu'elle a été créée en fin d'exercice. A l'échelon de la consolidation, les résultats en faveur de Rousselot S.A. se situent à 28 167 889 F contre 38 millions 925 700 F l'an passé. Par action, le bénéfice consolidé est de 43.12 . F pour les actionnaires de Rousselot S.A. contre 64.13 F on 1975.

La marge brute d'autofinancement du groupe ntreint 114 394 947 F, dont 77 471 788 F d'amortissements contre, respectivement, 105 570 275 F et 55 512 212 F l'an passé.

Le chiffre d'affaires consolidé s'étève à 1064773356 F, dont 555 millions réalisés en dehors de France. A structure égale, le chiffre d'affaires-aurait été de 1000.314080 F contre 878 187 172 P. contre 878 197 172 P.

An cours de 1976, les prises de participation se sont élevées à 81 177 904
france, et les investissements industriels à 84 538 404 P. Ainsi, l'efforttotal d'investissements railisés au
cours des deux derniers exercices
représents 427 P par action.

cours des deux derniers exercices représente 427 F par action.

Compte tenu du coupon nº 1 des nouvelles actions mis en palement is 6 janvier 1977, à titre d'acompte sur dividende pour un montant de 14 F assorti d'on avoir fiscal de 7 F; le conseil proposers à l'assemblée la mise en patement le 1º septembre 1977, pour solde du dividende, du coupon nº 2 d'un montant de 17.50 F assorti d'un avoir fiscal de 8.75 F.

Anns, au titre de 1978, les actions numéroties de 1 à 608 900 percevront un dividende global de 31.50 F qui, augmenté de Favoir fiscal de 1575 P. couries de 6 %.

Le conseil a pris connaissance de chiffre d'affaires du premier trimestre 1977, qui s'est élavé à 224 755 308 france couter 186 066 075 F Pan passé, soit une progression de 20,79 % Le progression est plus marquée à l'exportation où le chiffre d'affaires streint 117011 645 F, en progression de 27.62 % par rapport à 1978.

### COFIPA - SICOMI

Cassemblée générale critinaire qui s'est réunie le 28 avril 1977, cous présidence de M. A. Brion, a approuver l'ensemble des résolutions qui l'étaient présentées.

En 1976, le bénéfice net de Cofir steient présentées.

En 1976, le bénéfice net de Cofir siconir a atteint F 23,3 millions compris une reprise de provisi pour intérêts moratoires de F millions.

Le distribution de 25 % du résu fiscal entrathe la mise en paier de la mise en paier de la conficient de F 1 Million environ, encun dividende de F 164 par action, dove F 53 d'éléments exceptionnels parte de F 1 million environ, aucun dividende n'avait été distribué.

Dans son alicution, M. Brion a notamment précisé que la société avait pu reprendre ses investissements et que, en dépit de la persistance de certains contentieux, un redressement important s'était opéré. Il a fudiqué que la fusion de Cofipa-Siconi avec Présabell-Siconi serait présentée à l'approbation d'assemblées, générales extraordinaires des deux sociétés : les parités de fusion dovent être antêtées par les conseils d'administration dans les jours qui viennent. 5.07 Feb.



PARIBAS GESTION (SICAV)

31-12-1976 31-3-1977 ACTIF NET
Répartition :
- Actions fr.
- Actions étr.
- Obligat fr. M.F. 34.25 M.F. 31, Convertibles Autres Obligat. étr. Liquidités. Nore d'act. en circ. 248.441 233.515 Val. de l'action . F 137.72 F 136.82

> SELECTION CROISSANCE (SICAV)

31-12-1976 31-3-1977 ACTIP NET M.F. 51.36 M.F. 568 ACTIF NET.

Bépartition:

Actions fr.

Actions fr.

Convertibles

Antres

Obligat fr.

Obligat etr.

Universibles

Obligat etr.

Liquidités 76 15.3 42,7 11.5 19,9 0,8 9,8

100 113 704 F 499,96 Whip d'act, en eire, 117 128 Val. de l'action .. F 523,28



FRANCE CROISSANCE (SICAY)

100 100



FRANCE EPARGNE (SICAY)

31-12-1976 31-3-19. ACTIF NET MF 26.0
Répartition 7 %
— Actions 6 r. 22.5
— Actions 6 r. 22.4
— Obligations françaises
Convertibles 6.3
Autres 21.7
— Obligat 6 r. 9.4
— Liquidités 10.7 M.P. 26,06 M.P. 27.

Nore d'act. en circ. 188 979 19 Val. de l'action .. F 127,88 F.

### BANQUE OTTOMANE

100 h

Il est porté à la connaissance MM. les actionnaires de la BANG OTTOMANE que par décision l'assemblée générais tenne à Lond. le 4 mai 1977, on dividende 2 livres sterling et 50 penes p. action. sera pays, à partir ; 3 juin 1977, contre remise du corpon numéro 104. Le palement aura lieu :

— A Londres, à la Banque Ottermane, 23 Fenchurch Street ECS.

| ## DES SOCIET   LES MARCHÉS FINANCIERS   VALUE   March   March |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ## DES SOCIETI LES MARCHÉS FINANCIERS    Company                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ## DES SOCIE   LES MARCHÉS FINANCIERS   VALUES   SOL   |
| Company   PARIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Company   PARIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Company   PARIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Comparison   Com   |
| Alent Gordon Annales and Correct and the second of the sec |
| State   Control   Contro   |
| Direct Act Act Act Act Act Act Act Act Act A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Some and the foundation of the |
| Solid Carecuries office to toute deficience conformation of the foundation of the conformation of the foundation of the  |
| Solit de loute évidence de Course de loute évidence de Course de C |
| ### CONOMINE of any finances, qui finances,  |
| ### STATES   Control of the process  |
| Section   Part   Constant   Con   |
| Amore indiquent une non-<br>tional convertible pour partie en<br>Filter 236 125 Engra-Mabil. 123 8 133 90 135 125 125 Engra-Mabil. 123 8 133 90 135 125 125 125 125 125 125 125 125 125 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| thain de l'emprunt national de l'est tractin par un retour aux Boins Carbide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| milliards emis à 8,80 % avec   5 millions de frances environ   70 millions de frances environ   71 millions de frances environ   72 millions de frances environ   73 millions de frances environ   74 millions de frances environ   75 millions de frances environ   7   |
| 1 dégager des fonds pour sous-<br>  1 dégager des fonds pour sous-<br>  2 trice   20   20   20   20   20   20   20   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Casse des depots et autres/ sont dende global de 1.52 F (+ 6.5%).  Jenus limiter les dégâts dans un send pour les désemnes de les dégâts dans un send pour le principle de plus en plus désemnes de let 1 millions au le premier trimestre de 142.1 millions au le premier trimestre de 14 |
| State   Company   Compan   |
| BOURSE DE PARIS - COMPIANI   184   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   1 |
| Rentifers Colas 211 45 215 Sending Mannes 25 0 50 50 51 515 140 70 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| *** 7. America 4.1.6. 218 *** 17 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 17 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 17 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 17 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 17 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 17 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 17 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 17 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 17 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 17 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 17 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 17 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 17 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 17 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 17 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 17 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 218 *** 1965. 1.1.6. 2 |
| Saffe-Alean   175   177   1873   178   1873   178   1874   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   |
| Arcan stum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| The france 2 % 124 58 124 50 Electro-Banque 163 50 189 183 124 50 Electro-Banque 164 47 157 01 157 01 157 01 157 01 158 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 159 01 1 |
| SS. 67 Parts Vig   150   1175   Immobili B.L.P.   138   135 80   Voltures 8 Parts.   120   118 50   1175   Immobili B.L.P.   138   135 80   Voltures 8 Parts.   152   123   135 80   Voltures 8 Parts.   152   124   135 80   135 80   Voltures 8 Parts.   152   135 80   Voltures 8 Parts.   152   153 80   Voltures 8 Parts.   153 80   Voltures 8 Parts.   154 80 832 23   155 80   Voltures 8 Parts.   155 80   Voltures 8 Parts   155 80   Voltures 8 Parts    |
| complète dans sot familiers del price de projette de complète dans sot familiers additions, des erreuts peuvent des reconstructions entre 14 b. 18 st 14 b. 30. Pour contract de projette des cours. Elles sont corrègées dès le lendemain dans le première délition.  ****  ****  ****  ****  ****  ****  ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ompen valeurs cours cour |
| 1578 1782 1782 1782 1782 1782 1782 1782 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 279 Aquitales 256 50 252 249 50 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 235 - 237 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 -  |
| 18   18   18   18   18   18   18   18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 185   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187    |
| 150 — (001.) 249 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 115 (Obit.)   117 49  117 29  118 58   115   Localizate   110   110   103   103   104   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   10       |
| 98 Coffaneg 56 901 93 309 90 601 60 68 25 225 225 225 225 225 225 225 225 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Solution    |
| 175 — (6b.l.) 173 121 175   125   176 — 151   1841. Herm. 987 49 185   215   325 21   217 227   227 227 227 227 227 227 228 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 51 Credit Nard 50 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58 50 58  |

# Le Monde

### UN JOUR DANS LE MONDE

- 2. AFRIQUE - MAURITANIE : oprès le raid
- ÉTHIOPIE : de nouveau massacres d'étudiants à
- 3. PROCHE-ORIENT Une délégation officielle de l'O.L.P. a rencoutré, à Pra-
- 3-4. DIPLOMATIE
- Le « sommet » de Loudre 5 - 6. EUROPE Deux paiats de vae sur • La
- tricherie ; L'erreur •, par Michel Drancourt, et « Lo passion de se tromper », par Jean Feidt. 8. AMÉRIQUES
- ÉTATS-UNIS : duns l'émis sion télévisée consacrée qu · Watergate ·, M. Richard Nixou déclare : • J'ai fait défaut au peuple américain.
- 9 à 12. POLITIQUE - Les débats à l'Assemblée
- sur les sondages électoraux
- 14-15 SOCIETE
- Le problème de la droque
- 15 SPORTS
- 15. POLICE
- 16-17. JUSTICE Jacques Mesrine devant caur d'assises de Paris.
- 18. EDUCATION La polémique sur la « politi-
- sation de l'enseignement.
- 18. MÉDECINE L'utilisation des cosmètiques

### un décret renforce la protec-

- LE MONDE DES LIVRES PAGES 19 A 26 - LE PEUILLETON de B. Pol-rot - Delpech : Jean Daniel, Pierre Silvain. - ROMANS : l'amour à quinze
- ans; la dérision des rèves.

  SOCIETE : Patrick Reumaux,
  médecin légiste de Nogentsur-Olse. IDEES : Elie Wiesel, directeur
- et l'autogestion. LETTRES ETRANGERES : Vassilikos au bout du tunnel. ENQUETE : encyclopédies de
- 28. EQUIPENENT
- 28. D'UNE RÉGION A L'AUTRE
- 29. PRESSE - LIBRES OPINIONS : • La « disparition » de l'employeur dans le conflit du » Parisien liberé », par Jean ~. Claude
- 30. LA FOIRE DE PARIS
- 31. CATASTROPHE 32 - 34. ARTS ET SPECTACLES
- THEA . RE : le Festival de
- MUSIQUE : Marti Talvella, géant du lied.
- 38. RELIGION
- 39 à 42. LA VIE ÉCONOMIQUE
- ET SOCIALE
  - a Quella sécurité économique mondiale? - (11), par Pierre

### LIRE ÉGALEMENT RADIO-TELEVISION (34) Angonces classes (35 à 37); Carnet (31; Aujuurd'hui (38); a Journal officiel : (38); Loterie nationale. Loto (38); Météorolu-gie (38); Mots croisés (38);

### louez

gutres modèles disposibles

autorent 555-53-49

### En Irlande du Nord

### Les groupes paramilitaires protestants se sont heurtés aux forces de sécurité à Belfast

De notre correspondant

L'essence commence à manquer et beaucoup de magasins qui n'ou-

producción du courant n'a pas ete arrêtée. En mai 1974, lors de la première grève, la fermeture de cette usine, qui fournit un tiers de l'électricité de la province, avait provoque l'arrêt total de toute l'industrie. L'armée britan-

nique, qui compte maintenant seize mille cents hommes dans la

province, ne serait pas capable, d'après le ministre de la défense, M. Fred Mulley, d'assurer le fonc-tionnement de cette centrale.

A Westminster, M. James Moli-

neaux, leader de la coalition unioniste U.U.U.C. aux Commu-

ues, a annoncé que le pasteu Paisley en était désormais exclu

et que certains membres du Comité d'action des unionistes unis envisagealent de former un gouvernement provisoire à Belfast. Cette décision permet à M. Paisley de briguer la direction de la faction dure des loyalistes. De son côté M. Harry West, leader du parti unioniste officiel

leader du parti unioniste officiel, a révélé que M. Mason ini avait donné l'assurance, la semaine der-nière, que des discussions s'ou-vriraient sur le rétablissement

d'un Parlement régional. Malgré la grève, le gouvernement tra-vailliste n'a pas l'intention de repousser la date des élections municipales, fixées au 18 mai.

MORT DU DIRECTEUR

DE LA PHOTOGRAPHIE

CHRISTIAN MATRAS

Le directeur de la photographie

Christian Matras est mort mer-credi 4 mai, à l'âge de soixante-

quatorze ans, alors qu'il se trou-

[Né à Valence en 1903, Christian Matras avait débuté comme réporter aux actualités Eclair-Journal Au-teur de plusieurs documentaires, il teat tevenu en 1962 l'opérateur de Joan Epatein (l'Or des mers).

Jean Epatein (l'Or des mers).

Il avait ensuite travaillé sux côtés des cinéastes les plus importants de l'époque : Jean Rancir (la Grande Illusion, 1937), Marc Allégret (Snirés des artistes, 1933), Jacques de Baroncelli (la Duchesse de Langeats, 1942), Christian-Jaque (l'unjui la Tuipe, 1951), Max Ophilis (la Ronde, 1956; Mademe de..., 1933; Lola Montés, 1955), Henri-Grorge Ciousot (les Espions, 1957). Les derniers filius dont il att dirigé la photographie sont Sept jois femme, de Vittorio de Sica (1967) et la Voie lactés, de Luis Bunuel (1968).

Le raffinement de sa photographie.

Le raffinement de sa photographie, l'art avec lequel il crésit une atmosphère en louant de la lumière avaient fait de Christian Matrae un technicien qui a marqué une longue période du cinéma français.]

cinématographie.

RICHARD DEUTSCH.

Belfast. — La seconde journée de grève décleuchée par le Comité d'action des unioet beaucoup de magasins qui n'ouvrent que quelques heures par jour out un choix limité de denrées alimentaires. Les transports publics fonctionnent toujours et le seul quotidien du soir de la province, le Beljast Telegraph, a reparu mercredi. Eu fin d'aprèsmidi, les ouvriers de la principale centrale électrique d'Olster, à Ballylumford — à 30 km au nordest de Belfast — ont voté pour soutenir les objectifs de cette seconde « grève loyaliste », mais la production du courant n'a pas été arrêtés. En mai 1974, lors de la nistes unis (protestants) en Irlande du Nord, a été marquee mercredi i mai par la confusion, de violents inci-dents et l'exclusion du pasteur Paisley de la coalition unio-

Le mouvement de grève a été le plus suivi à Belfast. Les groupes paramilitaires qui bloquaient les rues se sont mesurés avec les forces de sécurité. Sur la Newtownards Road, à quelques centaines de mètres du quartier général de l'UDA — la plus importante organisation paramilitaire protestante, — des groupes d'adolescents ont attaqué des policiers à cours de plerres et liciers à coupe de pierres et de bouteilles. Quelques minutes plus tard, ces derniers, aidés par les militaires britanniques, ont dégagé la rue. Mais les barricades se sont reformées un peu plus loin

Dès le matin, les usines et les bureaux notaient un absentéisme moins étevé que la véille. Deux tiers du personnel des chantiers navais d'harland et Woiff et de l'usine Shorts étalent préseuts. Dix-sept autobus ont été attaqués et un car scolaire a été atteint par des balles, mais aucun enfant n'a été blessé. La police a enre-gistré sept cents plaintes pour intimidation en deux jours et a arrêté vingt personnes. Des vo-lontaires du Mouvement des fem-

### Les travaux du surgénérateur de Malville

#### LE JUGE DES RÉFÉRÉS SE DÉCLARE INCOMPETENT

Saisi par trois associations regroupant des adversaires du uncléaire, le vice-président du tribunal de grande instance de Lyou. M. Theurey, statuant en référé, s'est déclaré incompétent pour ordonner la suspension des travaux préliminaires à la construction du surgénérateur Super-Phénix de Creys-Malville, commencés deouis plus de deux ans

Le magistrat a estime que les conditions juridiques de la voie de fait ne sout pas réunies, estimant à ce propos que « les droits à la qualité de la vie ne sont pas défints et organisés par la lot».

Reconnaissant que les travaux critiqués ont précédé la déclaration d'utilité publique — dont le décret est sorti, rappelons-le, le 2 mai 1977, solt quarante-huit heures avant la décision du référé — ainsi que la parution du décret d'autorisation de création — toujours bloqué par le ministère de la santé, — le juge estime que cette anticipation u'est pas sans lien avec un certain nombre de textes et décisions à caractère administratif ou réglementaire.

7 jours et 300 km pour 350 F t.t.c.

11, rue casimir-perier, Paris-7

### nucléaire extérieure

#### D'ENRICHISSEMENT DE L'URANIUM PERMETTRAIT D'ÉVITER LA PROLIFÉRATION NUCLÉAIRE

M. André Giraud, administra teur genéral délégué du Commissariat à l'énergie a tomique (C.E.A.), a informé le conseil de politique nucléaire extériure, réuni ce leudi matin 5 mai à l'Elvsée. que la France avait mis au point un nouveau procédé d'enrichissement de l'urantum qui a l'avantage de permettre la production d'uranium faiblement enrichi propre à l'alimentation des centrales nucléaires sans pouvoir être utilisé en pratique par celle d'uranium hautement enrichi employe pour les armes....

M. Giraud exposers vendredi 6 mai à la conférence de Salzbourg les conditions dans lesquelles ce procede pourrait faire l'objet d'une coopération internationale.

Téhéran - Un accord sur le

Teheran. — Un accord sur le financement des deux centrales nucleaires que la France doit vendre à l'Iran est intervenn le mercredi 4 mai à Téhéran à l'occasion de la quatrième réuniou de la commission économique irano-française. M. Fourcade, ministre de l'économique de

nistre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, a précisé, à l'occasion d'une confe-

rence de presse tenue dans la capitale franienne, que cet accord

de financement ne faisait pas appel à une formule de troc (pétrole contre centrales), L'ac-

cora demnisi devrait être signé dans quelques semaines, a-t-il ajouté, et les fravaux commence-raient le 1<sup>er</sup> juin sur les rives du fleuve Karoun, à proximité de la ville d'Ahzaz dans le sud de l'Tran. « Le coût des deux centrales de 900 MW dépassera 10 milliards de francs », à indiqué le ministre se refusant à domper le ministre de la contra de

le ministre, se refusant à donner plus de précisions: Quant à la construction de six centrales nu-cléaires supplémentaires par la

France Il ne s'agit encore que

« d'une perspective pour l'avenir ».

reste encore à élaborer et à para-pher, l'annonce de la signature de

cet accord de financement semble

indiquer que la plupart des difficul-tés rencontrées depuis maintenant trois aus par les négociateurs fran-

M. Jean-Pierre David, qui

assurait depuis 1974 la direction

de FR 3 - Guadeloupe, devient directeur de la station alsacienne

de la troisième chaîne à Stras-

bourg. M. David, qui prendra ses

fonctions le 15 mai, succède à

M. Pierre Rouband, qui avait

LE BYBLOS

STROPEZ

quitté, en fevrier dernier, la

direction de FR3-Alsace.

[Bien que le contrat définitif

A Téhéran

Signature d'un accord sur le financement

de deux centrales nucléaires françaises

### Le conseil de politique

### UN PROCÉDÉ FRANÇAIS

### LE < PLAN BARRE BIS > AU SÉNAT

### «Je ne modifierai pas le cap qui a été pris»

déclare le premier ministre

M. Raymond Barre a engagé jeudi 5 mai, à 11 h. 15, devant le Sénat, le débat sur la poli-tique gouvernementale, ouvert le tique gouvernementale, ouvert le 26 avril à l'Assemblée nationale. Ce jour-là. M. Alain Payrefitte, garde des sceaux, avait lu au palais du Luxembourg la déclaration du premier ministre. L'accueil des sénateurs était resté plutôt tiède. M. Raymond Barre semble néanmoins assuré d'obtenir des sénateurs une conflance dont il pourrait juridiquement se passer, puisque la Constitution ne reconnaît pas à la Haute Assemblée le droit de renverser un gouvernement.

Dans l'allocution d'une ving-taine de minutes qu'il a pronon-cée, le premier ministre a déclaré : Dans un moment, commence le premier ministre, où l'atmosphère premier ministre de l'activale par politique est caractérisée par l'agitation, la jébrilité, et parfois, l'analyse un peu superficielle des problèmes de notre pays, je crois bon de préciser la philosophie de notre action. Il nous faut assurer noire action. Il nous fait assurer l'avenir de notre pays, mais cet avenir ne se prépare pas dans un déluge d'illusions ou un torrent de démayogie. Il se prépare

eals pour la fourniture des deux cen-

trales nucléaires unt été surmoutée

Ainsi, les prix initiaux présentés par Framatome (13,1 milliards de francs),

et jugés excessifs par les Francea, ont été sensiblement diminués : ils se rapprocheralent de 10 milliards de

france. L'accord he financement

proprement dit porte sur la majeure partie du contrat : 8,6 milliards de

francs. Ses modalités n'ont pas été révélées par M. Fourcade.

Pour ce qui concerne les six cen-

int un effort de solidarité.

Le premier ministre expose le son plan. Il est interrompu en une occasion par des protestations sur les banes de la gaucha et de l'extrême gaucha lorsqu'il évoque le problème du chômage. Cer interruptions lui valent de non-hreux applandissements à droite quand il répique, s'adressant aux socialistes et aux communistes e vous n'étes pas les seuis à vous intéresser aux travailleurs.

M. Raymond Barre conclut ... Dans la situation politique, économique et sociale de la France, comme dans la conjoncture internationale-que nous traversons, notre politique doit donner l'exemple de la continuité dans l'action et de la fermeté dans l'autorité. Je ne modifieral par le cap qui a été pris, car je suis convaincu qu'il y va de l'intérêt jondamental du pays, à court, à moyen et à long terme. Je n'as limboration que l'assume actuellement si se ne pouvais pas poursuivre cette politique. »— A. G. ste behalfens

rales nucléaires supplémentaires, on remarquera la prudence de M. Fuur-cade, qui parie de « perspectives pour l'avenir s. Rappelons qu'en octobre 1976, à l'occasion de sa visite en Iran, M. Giscard d'Estaing avait cité la construction de ces six centrales parmi « les accords de prin-cipe » réalisés lors de son voyage. — J.-M. Q:

### LE MAIRE DE PARIS SOUHAITE ... point " RENCONTRER REGULIEREMENT 2 jesti 121 LA PLUPART DES MINISTRES EN PROPUNITARIO

A PLUPART DES MINISTRES et reprendent

M. Jacques Chirac, au cours due a fed pui déjeuner auquel l'a convié le pre-pront du l'ambie, usus

M. Jacques Chirac, au cours due a fed pui déjeuner auquel l'a convié le pre-pront du l'ambie in des l'ambie de l'ambie de la mistre, vendred 6 mai, de la dut l'ambie de la majorité dans la trait de l'ambie de la majorité dans la trait de l'ambie de mars 1978, ainsi que les prin-public de l'ambie de l'

### to promote the same and Mar The Francisco and hard the state

Contradrie, said from

de se proceste gue tra-et parioet dans tra-dans era condition : -

serie de mestres priser

Carter a des proc dans de chires, et pour 11 in .-.

Grier s'est lance dans non

meiquences plac resignation

centre la proidifications I amierdit par a de

Etats de mettre en orge

in centrales, mar, if or me.

Appeter à l'accie de ces

ar deux étapes du caris-tie dont la maitries jours du la fabricación de Varice

bradie Matheuren

tar de centrales en laissant la painances cirangeres le de crete complet de qu'elles ntillerront la politique de M. Carter de crete constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la carter de carter

de berridnemant fortbet.

centrales nucleated

the unperme. Le. 1970.

This morales do president

a sincrité personnette

a doitese, recaspent

a tairité de industrielt

et tendent à renforter

et tendent à renfortre description de la techau-ta brèche bat geforlie

e stade de la directe.

be preed annon: Oar

qui ne permet en de fabriquer de

Europeon, Les Americanis de la constant de la confidence de la confidence

Amber l'energie, d'aban-le partie d'aban-le partie d'aban-le partie d'aban-le partie d'aban-le partie de la partie de la

teennique ur ca surfaction, qui est de M. Carrer no

the large Rule After

to Ende-Unite devirate of the ended

en generaliser l'emplai

q.entpondivatie

lenrichiesement de et le retraitement du

LE PRESIDENT ASSAU

ENT PRET A ENVISAGER STONES DEPOSITABLES GE ISRAEL ET SES VOISINS

ARABES

ца<sup>р дан</sup>

### VOUS ENTENDRE á la Maisea Flance - -



à nouveau partaitement grâce qui sa partait qui deux series () a ce minuscale appareit qui deux series () a fait retrouver l'AUDITION même de regrantire partait qui de regrantire partait qui même de regrantire partait qui même de regrantire partait qui de regrantire partait qui même de regrantire partait qui de regrantire partai lait retrouver l'Audit lors monde de regranter l'autre de regranter le source de regranter le source de regranter le source de l'action de l'action des l'actions de substitution des substitutions de substitution des substitutions de substitution des substitutions de substitutions de substitution des substitutions de s

Venez essayer sans engagement le los de subcitation.

NOUVEL ACOUVOX de Carter a fan experience.

Nouvel account le los de subcitations de la carter a fan experience.

Indiana le la carter a fan experience.

COUVOX 3 RUE DU CIRQUE, PARIS-VIII Téléphone: 225.45.47+ ÉTABLISSEMENTS FERMÉS LE LUNDI nez EN VOUS RECOMMANDANT DE CE JOURNAL pour recevoir gratuitement la documentation REX.

**ENSEIGNEMENT SECONDAIRE PRIVÉ** 

75, avenue des Ternes - 75017 PARIS Renseignements: Tél.: 380-53-00 et 754-26-05

JEUNES GENS - JEUNES FILLES Externat - Demi-Pension



pour offrir un peu de cette précieuse hun JACQUESTOUR

CHI HAOLIMA SATOY SEO DES CAPUCINES PLACE DE L'OREDA - 073.4

le séjour de 35 m², 55 m², 78 m² avec la chéminée à feu de bois

PHONE: (96197,00,04 TELEX: 470 235 83990 St.TROPEZ

Venez visiter nos 5 étages d'exposition

Le plus grand choix

de marques de Paris Neuf et occasion loutes marques Location - Vente - Acha( -Réparations - Accord - Transport

hamm Pianos Orgues

Instruments de musique

Parking - Près gare Montpa

135-139 r. de Rennes - Parls 75006 - Tél : 544 38-66

### A LA SEIGNEURIE

74-78: avenue de Paris VERSAILLES

Bureau de vente ouvert sept jours sur sept de 14 h il 20 h. Tel. 951.12-

Le numéro du « Monde daté 5 mai 1977 a été tiré à ABCDEFG 566 612 exemplaires.

NICOLL

Collection nouvelle Printemps Eté

costumes

Prét à porter et mesure industrielle

NICOLL La tradition anglaise du vêtement masculin

29 rue Tronchet, Paris 8º

en

. . . . . . . Andhere Committee of the contract of t With a frame of The second of the second of the The same of the state of A STREET MEN 也可 1. 在SANSMAN ---ा प्रदेशम्बद्धे हैं। the farmer de ber \* WATER 41 - F TO STREET THE STATE STATES Section of Market

de l'urasuia

2 sec 4.

and the same a Charleston

and having ages of millioned and sent feet

the second of the second of

コマーター・オキスクペタ オヤ

Burn Charles Stranger Fred St.

マイ・スター 一本 (本) アデリカン

A 4 57 74 4 4 4 540 2

A THE WAR SHAPE

M HOUR LE HO

S'en deburrara

OF THE VENTONIAN !

There . I have . It

· 也如此 無一時十十年

Y - Bringway .

4-4-4-40

A PROPERTY AND

" A . + France S. mar ?

The proper of a problemate

A THREE PAR PROPE

" - 25 H - 5 H - 15 14 2 AM 100

PASLO DE LA HIGUERI

Charleman residen

To be stored him songers with